

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





309408 L. 7



309408 L. 7

# GESTE DE LIÉGE

PAR

JEHAN DES PREIS, DIT D'OUTREMEUSE.

## GLOSSAIRE PHILOLOGIQUE

PAR

Aug. SCHELER,



#### BRUXELLES.

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE, RUE DE LOUVAIN, 100.

1882

309408 dy



# GESTE DE LIÉGE.

GLOSSAIRE PHILOLOGIQUE.

(Extrait du tome XLIV des Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. — 1882.)

### LA

# GESTE DE LIÉGE

PAR

JEHAN DES PREIS, DIT D'OUTREMEUSE.

## GLOSSAIRE PHILOLOGIQUE

PAR

Aug. SCHELER,
ASSOCIE DE L'ACADÉMIE.



#### BRUXELLES.

F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE, RUB DE LOUVAIN, 108.

1882

(4 S 1897)

#### PRÉFACE.

Il n'entre pas plus dans mes vues que dans ma compétence de me prononcer sur le fruit que pourra retirer l'historiographie liégeoise des 53,000 alexandrins que la Commission royale d'histoire a fait publier, répartis sur les six volumes du *Myreour des histores de Jean des Preis, dit d'Outremeuse*, sous le titre de *Geste de Liége*, et qu'il serait difficile de ne pas attribuer au même écrivain après la déclaration si positive qu'on y lit après le vers 14705 de la deuxième partie (t. VI, p. 687):

Sour l'an xiiic et xxxviii, le second jour du moy de Janvier, fut neis Johans « qui fist ces romans

Et qui les translatat et rymat ansiment;
Pour luy doient proier trestoutes bone gens,
Car à plusieurs at fait certains entendemens
De mult de fais obscurs et traitiés excellens,
Qui en cronicque sont en latin trop briément,
Mais tout le voir en dist, et sens blandissemens,
Chis miens presens romans 4 ».

Quant à ceux qui voudraient aborder la lecture de chest romans au point de vue de l'agrément que peut donner une œuvre littéraire bien conçue, bien conduite et bien travaillée, la conscience me défendrait de les y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La communauté de paternité entre la Geste et le Myreour des histores ressort encore du passage suivant de ce dernier (t. IV, p. 297):

<sup>«</sup> En teile manière que vous trovereis en premier libre de la gieste novelle de Tongre et de Liége, que je meisme ay fait et ordineis al plus près que je puis solonc les croniques. »

#### LA

# GESTE DE LIÉGE

PAR

JEHAN DES PREIS, DIT D'OUTREMEUSE.

## GLOSSAIRE PHILOLOGIQUE

PAR

Aug. SCHELER,
ASSOCIÉ DE L'ACADÉMIE.



#### BRUXELLES,

. F. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE, RUB DE LOUVAIN, 108.

1882

su, ou n'a pas voulu, dans la physionomie et l'orthographe des mots qu'il emploie, dans la grammaire auxquelles il les assujettit et dans certaines expressions, se départir des habitudes et des idiotismes de son terroir.

Le texte si curieux de la Geste de Liége, tel qu'il a été livré à l'impression, est susceptible de solliciter l'intérêt du philologue par divers côtés.

Il y aurait, en premier lieu, à remanier le texte tout entier, en le débarrassant d'abord des milliers de négligences imputables soit au scribe primitif,
soit aux copistes intermédiaires, puis en le reconstruisant sur ce qu'un
examen critique et minutieux aurait fait ressortir comme la forme voulue
par l'auteur. Mais un travail de cette nature, long et difficile, ne tentera
personne à propos d'une volumineuse élucubration dépourvue d'importance
et d'attrait; le fruit et la satisfaction à en retirer seraient par trop disproportionnés avec le temps et l'effort dépensés. Il y a des savants qui passent
la moitié de leur existence sur l'épuration de la Chanson de Roland, mais il
en est peu qui, par le pur amour de la science, voudraient en consacrer une
seule année à expurger la Chronique rimée du chanoine Jean des Preis de
la bonne cité de Liége.

Dans l'état défectueux même où le poëme se présente actuellement, en dépit des fautes de tout genre dont il foisonne, il peut fournir, en outre, la base d'une recherche plus utile et plus féconde, savoir celle des particularités du parler wallon au XIVe siècle au point de vue purement grammatical. Le travail entrepris dans cette direction porterait sur tous les traits marquants, pouvant être jugés caractéristiques de la phonétique, de la déclinaison, de la conjugaison et de la syntaxe observées par les écrivains wallonnisants. Les manquements même à la grammaire, à la prosodie et à la rime, que le lecteur rencontre à chaque pas et qui, pour la plupart, sont le fait des scribes, fourniraient une ample matière pour asseoir des affirmations quelque peu sûres sur cet intéressant sujet. D'autre part, l'étude minutieuse des rimes serait, pour le savant engagé dans cette voie, d'un puissant secours.

Enfin, la publication de la Commission royale d'histoire peut et doit

encore appeler l'attention du philologue au point de vue exclusif de la lexico-graphie ancienne. Il ne faut pas lire longtemps pour s'apercevoir que Jean d'Outremeuse non-seulement s'est approprié le trésor vocabulaire des bons écrivains de son temps dans toute son abondance, mais qu'il a su l'enrichir par une multitude de termes, très légitimes de façon et de sens, qu'il a puisés dans le terrain natal ou créés selon le besoin accidentel de sa pensée ou l'entraînement de la versification. Aujourd'hui que tant de rudes travailleurs sont occupés à construire l'édifice destiné à recueillir tout le matériel de l'ancien fonds français, il peut bien valoir la peine de consacrer une étude spéciale au contingent qu'est appelé à fournir pour ce vaste ensemble le principal et peut-être le seul représentant de la muse liégeoise pendant tout le moyen-âge.

C'est dans les limites de cette dernière tâche que j'ai circonscrit le présent travail, et voici le plan d'après lequel il a été conçu et exécuté.

Je me suis mis à lire d'un bout à l'autre les 53,000 vers dont se compose la *Geste*, en notant, au cours de cette lecture attentive, tous les termes qui, à un titre quelconque, sollicitaient mon attention et me semblaient dignes d'une élucidation ou pour le moins d'une mise en lumière. Le glossaire alphabétique qui est résulté de ce dépouillement, comprend ainsi les éléments suivants :

- 1. Mots inconnus ou peu connus, dont il s'agissait de déterminer la valeur et, s'il y a lieu, l'étymologie;
  - 2. Mots présentant une forme insolite ou spécifiquement wallonne;
- 3. Mots revêtus d'acceptions extraordinaires relativement à l'usage qui en est fait dans l'ancienne ou la nouvelle langue;
- 4. Mots introduits dans le texte par l'inadvertance ou l'inintelligence des scribes ou copistes, ou du moins présumés comme tels; je les ai distingués par un astérisque;
- 5. Enfin, certains vocables que j'ai jugé utile de relever pour en constater l'emploi à l'époque de l'auteur.

On comprend qu'il ne m'était guère loisible d'éviter la polémique contre les deux confrères de l'Académie qui m'ont précédé sur le terrain de l'exégèse de Jean d'Outremeuse; l'autorité scientifique qui s'attache à leur nom m'en faisait un devoir, et d'autre part opposer le silence à celles de leurs assertions que je crois devoir repousser, m'eût fait encourir le reproche de les ignorer par dédain. Malgré les cas assez nombreux dans lesquels mon opinion diffère de celle de mon excellent ami, M. Stanislas Bormans, je ne pense pas, par mes réfutations, avoir compromis ni sa réputation d'historien et d'archéologue, ni son crédit philologique. Pour ma part, je rends sincèrement hommage au zèle et au soin qu'il a mis dans l'accomplissement de sa tâche et surtout à la prudente et modeste réserve de ses notes. Je n'en dirai pas autant de son prédécesseur, M. Ad. Borgnet. Tout en reconnaissant la valeur qui lui est généralement accordée sur le terrain qu'il cultivait de profession, j'exprime ici hautement mon regret qu'il ait jamais osé assumer la tâche d'établir et d'éclaircir le texte de la Geste, dans les conditions d'aptitude et de préparation philologique où il se trouvait placé. Les notes exégétiques qu'il a répandues sur ses volumes sont un véritable feu roulant d'erreurs et de monstruosités linguistiques. En les signalant, parfois avec un grain d'acerbité que me dictait l'intérêt de la science outragée, j'ai certainement éprouvé quelque peine, mais il est des obligations supérieures à celles de la simple courtoisie; en matière scientifique je ne puis accepter la maxime de mortuis nil nisi bene; je transforme le bene en vere. D'ailleurs, si j'ai entamé le crédit dû à M. Borgnet comme annotateur de la Geste, il restera toujours, pour alléger sa responsabilité, l'excuse qu'il n'a point été formé à la rigide école des Diez, des Paris et des Tobler. Assurément, si M. Borgnet était encore des vivants, j'eusse renoncé à ce travail, rien que pour ne pas peiner un confrère qui commandait mon estime et mon respect.

Tout en me renfermant dans les bornes de l'important et de l'intéressant, j'ai vu le nombre de mes têtes d'article s'étendre, renvois compris, à un chiffre voisin de trois mille; par contre, j'ai visé à être aussi concis que

possible dans la rédaction des articles. Les exemples à l'appui ne sont multipliés que selon le besoin de la cause.

Arrivé au terme de mon labeur, j'ai voulu comparer la moisson lexicographique que j'ai recueillie de l'examen de la Geste avec le seul travail analogue que je connusse : le Glossaire Roman-Liégeois de MM. Stanislas Bormans et Albin Body, dont, à mon grand regret, la publication s'est arrètée, depuis 1872, au mot avour. Ce glossaire embrasse toute la littérature ancienne du pays de Liége; néanmoins, sur les 328 articles de ma lettre A, je n'y en retrouve consignés que 58, et pour la plupart d'entre eux on ne me reprochera pas d'avoir commis un double emploi inutile.

La Geste, on s'en convaincra bien vîte, pourra offrir de précieux enrichissements au colossal Dictionnaire de l'ancienne langue française, dont s'est chargé, après trente années de fouilles laborieuses, M. Frédéric Godefroy, et dont huit fascicules, allant jusqu'au mot besin, ont vu le jour jusqu'ici.

Ma peine eût été allégée dans une large mesure si, pour la solution de nombreux problèmes de rectification de texte, j'avais pu recourir aux manuscrits. Mais les tentatives faites, à cet effet, auprès du propriétaire de celui qui seul offrit quelque importance, étant restées infructueuses, je me suis décidé à m'en passer et à appuyer mes affirmations et mes conjectures sur l'assurance relative que donne un long maniement de ces matières.

Sans me dissimuler les défectuosités de mon travail et prévoyant bien des coups de critique de la part des maîtres, j'ai la confiance que les romanistes, à qui je destine plus particulièrement ces pages, les jugeront profitables à la science. Ceux-là aussi qui voudront s'engager dans la lecture de la Geste de Liége à titre de document historique, me sauront peut-être gré de l'avoir rendue plus aisée en jetant quelque lumière dans les obscurités dont l'œuvre de Jean d'Outremeuse reste couverte.

#### LA

# GESTE DE LIÉGE

PAR

JEHAN DES PREIS, DIT D'OUTREMEUSE.

#### GLOSSAIRE PHILOLOGIQUE 1.

#### Δ

- A. Pour comprendre la Geste, il faut se familiariser avec le fait que cette voyelle-mot représente aussi bien la préposition à (lat. ad), que l'article al = fr. au; wall. actuel à. De même de rend la prép. de et l'article del = du.
- AATINE. Ce substantif bien connu de l'ancienne langue est d'un fréquent usage dans la Geste; il y paraît le plus souvent dans la locution par aatine, avec ardeur, vivement, 7035: Li dus Grimars at brochiet par a., ep. 11864, 18774, 31351 (morir par a., d'une mort violente), 34252 (tenir de grant a., y attacher un grand prix). Ailleurs le mot prend l'acception de défi, attaque, 26350: V° contre X<sup>m</sup> astoit male

Les noms des deux savants qui, successivement, ont été chargés de la publication de la Chronique rimée et de la Chronique en prose de Jean d'Outremeuse, MM. Borgnet et Bormans, portant la même initiale, je dois avertir le lecteur que l'abréviation B. se rapporte exclusivement à M. Borgnet, avec lequel je me trouve le plus souvent en dissidence. Pour les cas où je me sers de l'expression « l'éditeur », j'ai cru utile d'indiquer ici la part du travail qui revient à chacun. M. Borgnet a traité, de la Geste, les vers 1 à 29589 et, 2° partie, vers 1 à 8586 (tomes I, II, III et V); M. Bormans, les vers 29590 à 39069 (fin) et, 2° partie, vers 8587 à 13381 (tomes IV et VI).

aatine; animosité, acharnement, 37800; sentiment d'orgueil, de gloire? ou ardeur belliqueuse? 38885: li sire ù l'aatine Venoit del sovrain non de celle noble mine (souche). — Variétés de forme: atine (v. c. m), aatise, 5456 (où l'éditeur explique le mot par aaise), atise, 26520, et aitie (v. ce mot). — Verbe s'aatir, s'exciter, s'acharner, 2196. — Pour l'origine de aatir, je renvoie au Dictionnaire de Diez, 4° éd., p. 502, et à mon Appendice, p. 752.

- ABAY. 21939-42: Singnor, à yeel temps dont je mention fay, Aloit par Alemangne et jusques en Assay Une grant compangnie de gens de male <sup>1</sup> abay: On les nomoit Normans. Borgnet, renvoyant au mot abasa de Ducange, qui signifie « infirma domus », traduit par « gens vagabonds ». Il faut s'étonner ici à la fois du rapprochement qu'on s'est permis et de l'interprétation qu'on en déduit. « De mal abai » signifie, selon moi, « de mauvais cri, mal famé ». Le mot s'applique proprement au cri du chien (verbe abaier); notre auteur, pour le besoin de la rime, n'hésite pas à en généraliser le sens. On peut, d'ailleurs, au besoin ramener abai aussi à abaier, aspirer, convoiter. Il faut écarter le subst. abet, tromperie.
- ABANDON, adv. = à bandon, de plein gré, volontiers, II, 4087 (l'evesque abandon li ottrie); de là le verbe abandonner, concéder (36161, 37112), d'où subst. abandon, permission, action de laisser faire ou de se laisser aller, et la loc. adv. d'abandon, à cœur-joie, de plein élan (II, 5995, chis s'en fuyt d'abandon).
- \*ABANDOUR 2, II, 2088 (escrient abandour). Faute du copiste, lisez à baudour.
- Abassier (litt. = abaisser), décliner, cesser, 33401 : A cel temps commenchat, si com lisant trovons, L'engliese à abassier d'avoir teils campions. Il est inutile de sous-entendre, avec Bormans, un participe perdu après d'avoir.

Abbasseour, ambassadeur, 11, 3348.

- \*ABEAYS, 22590: (Albert, son second fils, eut en Hainaut) la terre et les abeays. Difficile de voir dans cette forme, qui appelle un singulier abel, une licence de rime pour abaies. Mieux vaut donc corriger ablais, terres semées en blé, terres de culture (subst. du verbe ablayer, ensemencer).
- \*Abeloie, 9398: Quant Franchois l'ont veiut, furent tous abeloie. « Ce mot, qui m'est inconnu, dit Borgnet, doit avoir le sens de surpris, étonnés. » Le mot ne présente aucune difficulté pour qui lit à beloie (voy. ce mot).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le fém. mals est une faute à laquelle il ne faut attacher aucune importance dans notre texte, pas plus qu'à l'application et à l'absence de l's de flexion.

Je distingue par un astérisque les mots imaginaires, résultant d'une mauvaise représentation du texte.

- ABENCHS, 23941 (valhissant une abenche). Forme variée de abengue, abenge, petite pièce de monnaie, sur la valeur de laquelle consulter Hécart et Godefroy.
- \*ABENTANT, 33746: N'estons donc par son sanc (le sang de Jésus), dont nos fut abentans, Trestous remis en vie? Bormans propose de lire achatans, mais avant d'user de ce procédé, un peu violent en cet endroit, essayons de sauver la leçon, sauf la substitution, si souvent nécessaire, de v à b. Or, aventer peut représenter très correctement ab-emptare (racheter); notre auteur a créé plus d'un vocable de cette façon. D'autre part, on connaît le verbe aventer advenir par bonne chance (d'où aventure), de sorte que dont nous fut aventans revient droit à dire soit: « dont nous advint bonheur », soit, en sens actif: « dont il nous rendit le bonheur. »
- Abes, 36645 (criant par grant abes). Jean d'Outremeuse applique l's de flexion tout à sa convenance, sans observer les règles, et abès est ici abet, instigation, excitation (subst. du verbe abeter), comme traduit aussi M. Bormans.
- Авновт, 25535. En commençant une complainte sur la mort de l'évêque Notger, le poëte s'exprime: Las, male mors, tu chi nous bins abhort. L'éditeur semble avoir compris, puisqu'il ne dit rien; pour moi, le passage est obscur. L'usage de notre poëte nous autorise à faire sonner le t final et à donner à abhort la valeur de abhortes; mais qu'est-ce que abhorter? Je trouve 10275: Dodo entre les autres sa grant ventralhe abhort (pron. abhorte); d'autre part, 9104: Ebroiens ot coroche, a pou que il n'abort. Dans ces deux passages, Borgnet pense que abort ou abhort équivaut à aboie (je ne répéterai pas comment il s'y prend pour se tirer d'affaire quant au premier). Je pense qu'il s'agit ici du verbe aborter ou abortir, avorter, au sens de faire avorter, faire crever, ou de crever. Ce sens explique nos trois exemples:

  1) tu annihiles nos biens, 2) fait crever ses entrailles, 3) peu s'en faut qu'il ne crève.

ABILHER, investir, 5785: Designans fut nommeis, celui le pape abilhe.

- ABIT, 21993: ... onques on ne veït Plus beal homme de luy, ne de plus saige abit. Au sens du lat. habitus, tenue, conduite.
- ABLE. Cette terminaison équivaut à celle du part. présent ant, qu'elle remplace très fréquemment, p. ex., 2448: le fut tote muable (= muant), 2460: la gens non veable = non voyante, aveugle. Le sens actif du suffixe able a survécu dans nos adjectifs mod. capable, secourable.
- Able, adj. (lat. habilis), se rencontre avec les acceptions: 1. habile, agile, leste; 20661: chis able Fut d'armes et de jovente; 2. disposé à, 9896: D'estre hiermit ou reclus ai je le corage able, 11608: Pûis revenoit à Liege quant à ce astoit able; 3. de valeur,

précieux, excellent, remarquable, 6489 : des quatre coronné able; 33219 : qui amy astoit able (où Bormans propose sans raison : qui astoit amistable); 35613 : A l'engliese donnat les privileges able; notable, II, 9206 : et d'autres pays able; propre à produire de l'effet, efficace, 19074 : Car je le greveray desormais de fait able.

Abluir (lat. abluere), 10366): Ses mains et son viaire de claire eawe abluist. Mot omis dans Godefroy.

Abolir, détruire (en parlant d'une chaussée trop haut assise), II, 10909 : Si fut tant avalleis que mult fut abolis.

Aboler, exciter, enflammer, voy. l'art. suivant.

ABOLLER, 7637: Et entre dois orent (entendirent) une vois qui abolle. — B. traduit par aboie (crie); c'est se rendre la chose trop facile. Notre verbe est en effet inconnu, mais ce n'est pas une raison d'y voir une corruption arbitraire de aboier. Au v. 8280 je lis (il est question d'un mauvais esprit caché dans une idole): sovent bolle et rabolle; ici Borgnet invoque Roquefort, qui donne bouler, tromper, mentir; quant à raboller, il ne dit rien. Citons encore 7635: Si grant astoit li bruis, la noise et la grand(e) bolle, Com ce soit un tempeste de quen la terre crolle; 12711: Ensi furent paiens de paour en grant bolle; 20252 : et qu'il vint en la bolle d'armes. Voilà donc trois substantifs bolle, pour lesquels s'impose tout naturellement le sens « trouble, mèlée, confusion, cris ». Cependant Borgnet voit dans le premier « le grand bal, le sabbat », dans le second « boule, tromperie », dans le troisième, « baille, palissades qui entouraient le lieu d'un tournoi ». — Me fondant sur ce bolle = cris confus, je traduis boller et aboller par crier, et raboller par recrier. Toute cette famille est inconnue aux glossographes. Deux étymologies se présentent. On est tenté de ramener le subst. bolle à bullare, mettre en ébullition, en colère, surexciter, d'où le partic. abolé, enflammé; cp. notre poëme 2273: Li senescals de Bruges astoit tout abolleis (var. du ms. Br.), Quant il voit desconfis ses Flamens natureis. L'idée première serait donc surexcitation, d'où tempète, cris. Cependant on peut s'adresser aussi à l'allem. bellen, au sens de : crier fort, tapager (participe ge-bollen); cp. encore l'allem. bollern, tumultuari; l'angl. bull, taureau (pr. le mugisseur).

ABOMABLE, forme très correcte, mais insolite, pour abominable, 10663 : De trestout le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les lettres ou mots que je place entre parenthèses, doivent être supprimés dans l'intérêt de la mesure; ceux que je mets entre crochets, par contre, servent à rétablir la mesure. Toutefois, ces rectifications ne sont qu'exceptionnelles. Notre auteur traite la métrique avec la même licence que la grammaire; il mange les e muets, même à la fin quand ils sont suivis d'un s de flexion, aussi bien qu'il en ajoute pour parfaire la mesure ou obtenir la rime

- pechiet, qui tant fut abomable. Cp. nomer de nominare. C'est au même verbe abominari que se rapporte aussi l'adj. a. fr. abomé, abosmé, abattu, accablé, verbe abosmer, émouvoir, subst. abosme, abomination (voy. Diez, 502 et 752).
- Abort, voy. abhort. Au v. 5761 n'abort paraît être une concession à la rime pour n'aborre (n'abhorre).
- ABRIVEIR, abréger, 38723: Pour son fait abriveir, perdit la circonstance. Forme rare p. abrevier. On sait que abriveit au sens de en hâte » (II, 303 et 4422) appartient à une tout autre racine, voy. Diez, Etymol. Wörterbuch, 4° éd., v° brio (et mon Append., p. 711).
- Abscons, part. de abscondre, cacher; 4843: Droit à soilhe (lisez solelh) abscon (au coucher du soleil). Se mettre en abscons, s'embusquer, 37932. La forme plus en cours est escondre, part. escons. Voy. esconsue.
- Absconseir, dérivé du préc., cacher, 23012; au sens fig. d'éclipser, mettre dans l'ombre, 5911: Tant que fondée fut Liege qui l'absconsat (il s'agit de Tongres).
- ABSENTEIR, éloigner, faire disparaître; 30025: Ne puet cele pueur de là estre absentée; cp. 38601. A un infinitif en ir se rapporte soy absentit, II, 11189.
- Absolut, adj., parfait, distingué: 2154 prinche absolu; 3986, 10886: comme gens absolue.
- Absoure, absoudre, II, 11951 (à la rime); absoire, II, 11561 (à la rime); parf. déf. absolit, 4136, 23420.
- Abstenir. Formules affirmatives = sans hésiter: sens abstenir, 28241, sens abstinenche, 1669. On peut aussi y prêter la valeur: sans cesse. Je ne comprends pas est abstenut au v. 24149, à moins de lire n'est.
- Acachiet, 29393: Par trestoute Allemangne n'osoit estre logiet Fours à Liege et Colongne, ù il est acachiet. — Le verbe acachier doit signifier « chasser vers » et je traduis le passage par « où il s'est réfugié ». Godefroy porte : acachier, cacher, recéler, mais l'unique exemple qu'il en cite me semble devoir être interprété autrement, c'est-à-dire par « chasser, faire aller ». Il a négligé un passage cité par Sainte-Palaye, où acacher est revêtu du même sens.
- \*Acambue, II, 6240: en la sale acambue. Borgnet: pour acambrée, cambrée, voûtée. Explication fort aventureuse; les dictionnaires ne connaissent pas de verbe acambrer, et cambrer lui-même paraît étranger à l'ancienne langue. Je pense qu'il faut lire à sambue (la salle magnifique, à la riche parure), voy. ce mot.

- \*Acapleir, 30757: Car de bin acapleir sont fort encoragiet. Ce verbe n'existe pas, et d'ailleurs la syntaxe ancienne oblige de lire à capleir.
- Accient, 5740: Sour le sanc Jhesu Crist l'engliese et ses accient (ient se prononce int). Est tout edifiié (l. edifiie). Selon Borgnet, accient est pour accesseurs, fonctionnaires, lieutenants des chess de l'église; pas n'est besoin de résuter cette interprétation. Notre mot représente le lat. accinctus, enceinte, enclos. Il est écrit achient au v. 1645: De pires precieuse y ot tous le achient (tout à l'entour). La bonne forme ancienne est aceint.
- Accrapeir, 38971: Et puis fut li pont d'Ysle ensemble accrapeit. Le copiste avait lu attrapeit; l'éditeur propose de lire accrapeit, cramponné. Je pense qu'il faut accrampeit (le signe de l'm est souvent négligé); ce ne peut être une variante orthographique de agraper, accrocher.
- ACCUMBLANT, II, 12029: Puis at tant procureit li conte suffisant, Que l'evesque et le duc fait il accumelant Ensemble, et puis fist tant qu'ils se sunt accordans. Bormans traduit par conjecture: réconciliant, et il paraît avoir raison; le verbe est inconnu; j'y vois pour le moment une modification de accumener, accommuner, mettre en commun, ici remettre d'accord; pour la forme, comp. orfenin, devenu orphelin, joulèce (jeunesse).

Acès = aecès; II, 11781 : faire acès, s'approcher.

Acesseir, voy. sous alesse.

ACHANDELHIER (8'), s'échauffer, voy. sous chandelhe.

ACHERIEN (= acherin), d'acier, fig. fort, vigoureux, II, 4913 : Se je de Liege piers le pays acherien.

ACHIENT, VOY. accient.

Achopart est, comme on sait, d'abord le nom d'un peuple payen, puis devenu synonyme de payen; on est donc surpris de voir M. Borgnet traduire 1117 les Romans achopart par Romains achopés, arrètés; au v. 2431 : Fols est le conte flamens et tos si achopare, il demande : «Y aurait-il là quelque allusion aux chopineurs de bière?» Non, assurément; le mot est un simple terme d'injure, tiré du sens « mécréant ». Cp. II, 4117 : Dedens l'estour aloit un achopars (ici le terme perd son caractère injurieux).

ACINE, voy. sous atine.

- Aclania, 10360: Grace et loiienge à vous quant son arme aclarist Dedens la sainte glore...

   L'éditeur propose, on ne sait pourquoi, acoillit (accueille), tandis que « son âme brille, rayonne » donne un excellent sens.
- Aclaroier, 9005: Sachiés de vraie... Que la desconfiture dont vous oieis parleir, Aclaroiat Franchois (éclaireit les rangs des Français). « Impossible d'expliquer ce mot », dit l'éditeur; dans son embarras, il allègue les formes acrailir, agrailir (affaiblir), qu'il trouve dans Roquefort. Et cependant aclaroier est un terme très usuel.
- Acointier se rencontre chez notre auteur avec les significations suivantes: 1) actif, faire connaître, faire savoir, notifier: 8643, 12873, 33168 (écrit acontier), 38685, II, 6403; 2) neutre, approcher hostilement, attaquer, combattre: 30734 (lisez acointans p. acoitans), 30752, II, 5497. De là le subst. acointanche, 1) notification, information, nouvelle, 30119, 32988 (par mavaise acontanche, par information calomnieuse), II, 830 et 5171; 2) attaque, 308: Pour faire as anemis l'endemain acointanche (livrer bataille). Je ne saisis pas la valeur du mot v. 3080: Leis le marchiet de Tongre qui est à l'acointanche. Pour arriver à un sens, Borgnet a corrigé à la cointance, qui, selon lui, signifie « au coin; » je ne le suivrai pas dans une interprétation aussi arbitraire. En expliquant, II, 6403, acointiés par acontés (raconté, rapporté), l'éditeur se trompe encore. La langue ancienne distingue sévèrement entre acointier (de cointe lat. cognitus) et aconter, ou selon l'usage wallon acointeir (composé de conter compter).
- Acointeir (forme wallonne p. aconter), attacher un prix à quelque chose, l'évaluer, 13901 : Mais ilh n'y acointoit .ij. pouchies escondeis (lisez pouchins escaudés); 16225 : Sire, lassiés esteir, n'y aconteis riens née (n'en faites aucun cas).
- Acoisier, calmer, tranquilliser, mettre au repos = mater, vaincre à la lutte, 7298: Cierte, vasals, dis ilh, vos asteis acoisiet.
- \*Acoiteir n'existe pas; il faut lire, 10785, acointastes (p. acoitastes) et 30734 acointans (p. acoitans), le trait horizontal sur la voyelle étant négligé ici comme souvent.
- Acolet, 4330: Li hyalme ly trenchat comme (l. com) fuelhe d'acolet (fr. ancolie). Voy. le Dictionnaire de Grandgagnage, v. akolète..
- ACOLHU, part. de acolhir, acuellir, prendre, II, 11080: Trestous sont desconsis, la fuite ont acolhue.
- Acolleir, embrasser, employé au sens figuré, 12706 : Tost acomplist son fait quant de bon cuer l'acolle.

- Acomignier, prendre la communion, II, 585. I wallon p. e en syllabe atone précédant la tonique.
- Acompangnie, 3° ps. prés. indic., comme si l'infinitif était acompangnier, 28294 (dans une laisse en ie).
- Acompteir à, autre forme de acointeir (voy. ce m.), 18511: Mais un vilain corbal qui à nul bien n'acompt (qui ne se soucie de rien de bon). Suppression de la finale e, le t étant sonore.
- ACONTANCHE, ACONTER, VOy. acointier et acointer.
- Acontreir, rencontrer, 21108; à l'acontreir des lanches (au choc des lances), 21753.
- \*Acopleir, 36778: Et Udelins aloit à l'evesque acopleir La fause marchandise et l'argent delivreir. Selon Bormans, à l'evesque acopleir, c'est se rendre auprès de l'évêque. Cet emploi d'acopleir étant sans exemple, je suppose que le bon texte portait acopteir, c'est-à-dire acompteir, compter, payer, que favorise le sens.
- \*Acoptrit, 29298: et s'en fut acopteit Une livre, ilh at longtemps. Toujours la même négligence de la barre horizontale au-dessus de l'o; lisez acompteit, raconté.
- Aconnin une buef, égorger, tuer, 2226: [Il tua plus vite 16 hommes] Que li mangons (boucher) une buef n'acoreit n'aie. Rien de plus commun que ce terme (pr. percer le cœur); comment l'éditeur songe-t-il à corriger aoreit, disant qu'à Liége ce mot se dit encore pour « fendre la gorge »? En effet, on trouve dans le liégeois ahorer (non pas aorer), égorger, mais ce mot répond à a. fr. escorer, ascorer écœurer, acorer.
- Acostun, aller de côté? 23011: [Le 8 février] est il à Huy entreit, Tout droit une vesprée et puis est acosteit, En palais se muchat. Placer à côté, 570: Ly dus Prians de Galle fut leis luy acosties. Cette finale ies p. eis est irrégulière et amenée par la rime.
- Acourma, prendre, s'emparer de (en parlant d'un pays), 58176. Cp. pl. h. acolhu.

  Acour, accord, forme adaptée à la rime, II, 5664 : Diex y mist acour. Il faut lire de même 4 vers plus haut au lieu de atours (l'éditeur l'a remarqué lui-même) : Jusqu'à tant qu'ils orent parfaitement acours.
- \*Acoutons, II, 12889: A tes parleirs rins n'acoutons. Lisez n'acontons. Voy. pl. h. acointeir.

- Acoveia, 30036: Une femme tenoit en ses bras acolée Dois siens enfans petis; l'aige l'ot acovée (l'eau l'a engloutie). Ce verbe acouver, couvrir, n'est justifié dans Godefroy que par un seul exemple, tiré du roman d'Amadas et Ydoine. Ce doit être le primitif du synonyme acoveter, donc probablement un représentant du latin ac-cubare. La mesure recommande de lire aussi acouvée p. acouvertée au v. 389: Tant en abat à terre herbe en est acouvertée.
- Acoverteis, couvert, 11174: Atant fut li sains cors de drap acoverteis. Voy. aussi acoveir. Fréquentatif de acovrir.
- Acquoisier, litt. mis au pepos; se taisant, II, 6424: or seray acquoisiés De chu, car d'autre chouse je veulhe estre traitiés. Cp. le terme analogue appasiet. Sens figuré: dépossédé, II, 6231: acquoisiet Sera de toute honour, infammes pronunchiet. Nous avons déjà relevé ce verbe sous l'orthographe acoisier.
- Acrache, subst., 11248: Et puis vouat à Dieu qui (= que) droit en celle acrache, En honour saint Lambiert à cuy son cueur atache, Ferat ilh une englise. Selon Borgnet, un dérivé de acre pris dans le sens de portion de terre; je ne saurais ni appuyer ni réfuter cette explication. Je corrigerais volontiers en celle trache (trace = contrée).
- Acresteir, 1739: Chi comenche l'istoire temps qu'en tous biens acreste. Il s'agit de la venue de Jésus-Christ. C'est le verbe acrester, lever la crête, fig. s'enorgueillir, se distinguer.
- Acroste, s'accroit, 8798 : vo pueple adès acroste. Cp. 8795 decroste (fait décroitre, ruine). L'e final n'est qu'un effet de la sonorité du t.
- Acruir, 18915 : Quant Olivier ne truve, li cuer li acruist. L'éditeur cherche l'explication de ce mot dans l'ital. crosciare (battre avec violence), avec lequel pourtant il n'a que le son initial de commun. Acruir est un mot fréquent en langue d'oil; c'est devenir cru; en parlant du cœur: s'endurcir.
- Acue (3° ps. sing.), 3006: Erament le fait prendre et puis l'evesque acue. B. y voit accuse! Le verbe acuer ne m'est connu qu'au sens d'aiguiser, qui ne convient pas ici, mais notre auteur pourrait très bien lui avoir prêté le sens figuré: traiter avec vivacité (acuité), rudoyer.
- Acurein, sens absolu: prendre soin, entreprendre (cp. procurer), 2780: et en son nom acure De faire à roi Tremus une pais bin maoure (l. maüre). Actif, 23268: et si la chose acure (on a imprimé a cure); II, 7481: Quant Johan l'entendit, la choise fort acure (— prend en cure); ici, on ne sait comment, l'éditeur, invoquant acue-

rer, traduit « décourage ». Au v. II, 6333, tout en nous avertissant que le texte porte acure, il écrit : Portant qu'il ne trovoit prinche qui point a cure Le combattre avec(que) ly. Il ne s'aperçoit pas que la syntaxe exigeait le verbe actif acurer (se soucier de, rechercher).

Ademis, triste, humilié, 6613: s'en vat tot ademis Vers la citeit de Mes. — Du verbe ademettre, baisser la tête, se lancer tête baissée. Au v. 279 on lit admis (notre auteur ne se gêne pas, quand la mesure l'y entraîne, pour supprimer un e muet): Contre le roy Gregore s'en va trestout admis. Ne comprenant pas, l'éditeur donne la préférence à la leçon (tout à fait mauvaise) du ms. de Bruxelles: s'en vont tous avec lis (— lui).

\*Ademort, 10267: Excepteis les garchons qui par leur vilain mort Orent pris les joweaus, dont vinrent ademort. — Quid? L'éditeur se tire facilement d'embarras en disant: « Pour adementé, tombé en démence ». Et notez que ce mot n'existe pas. Le texte en prose (t. II, 370) porte: « Excepteit les garchons qui enragarent et soy ochisent »; je n'hésite donc pas à lire en deux mots: à demort (à mort). Demort est le substantif verbal du verbe demorter (mettre à mort), que nous rencontrons plus loin.

Adengnier, voy. à l'art. ladengne.

Adessin, approcher, mettre main à, attaquer, 16667: Et si sont messagier al fort roy coroneit, Si qu'il ne doient estre par coroche adeseis; 17250: Ne l'osat adeseir ne faire autre blechure. — Notre verbe, d'ailleurs très commun, répond au type latin adhaesare; dérivé de adhaerere, qui, lui, a donné le synon. fr. aherdre.

ADEVINAILLE (sens), cheville d'affirmation : sans vaine supposition 5983.

Adeviner, conjecturer, supposer, 38892: (En 1199) avint altre hustine En Liege, la citeit, mie ne l'adevine, Ensi que nous dirons. — Évidemment le sens est : Il advint d'autres troubles en la cité de Liége, c'est vérité certaine, comme nous allons exposer. L'éditeur, M. Bormans, s'est trompé en traduisant (avec doute, toutefois): « la cité ne s'en doute pas ». — Au v. 37825 adeviner a, comme le fr. deviner quelquefois, la valeur de comprendre : et dist qu'ilh n'adevine l'empereir[e] Henry. — Voy. aussi l'art. denine.

ADIESTE (s'), de s'adestreir, se placer à côté, 10085 : droit à la crois s'adieste.

\*Addigois, II, 6029: La fist on ses exeques en secreit, sens buffois, Mains puis fut translateis en l'englise adigois. — Voici la note de Borgnet: « Pour adisois, attaché à, voisin, du verbe adeser, qui se trouve dans Roquefort. Le sens est tel: On fit les

obsèques de Jean d'Enghien à Notre-Dame aux-Pons qui touchait saint Lambert et son corps fut plus tard (puis) transféré dans cette dernière église. L'éditeur, à part la supposition, toute de fantaisie, d'un adj. adisois et de l'admissibilité de l'équation adisois — adigois, s'est absolument mépris sur le sens. Adigois fait opposition à en secreit, sens buffois; les obsèques tranquilles, secrètes, sans pompe, dans l'église de Notre-Dame, furent suivies d'une inhumation solennelle, pompeuse, bruyante, dans celle de Saint-Lambert. Pour obtenir ce sens, il ne faut qu'écrire en deux mots: à digois, avec fracas, bruit (voy. plus loin degois). — Mon ami, M. Bormans, n'a pas compris non plus notre locution au v. II, 10268: De celle avoir as nobles qu'il ont pris adigois, Firent après à Liege mains hons lez groz borgois. Elle y exprime « à plaisir, à cœur-joie, tout à leur aise. »

- Adjection n'est pas clair 35386 : par ces adjections. Disposition, arrangement, clause? Cp. conjonction.
- Adjoindre, II, 12764: A peiron trestut publement... Fut il adjoins as esquevins D'argent à rendre.
- Admirable n'est pas notre adjectif moderne au v. 36376 (Archevesque et evesque, roy, dus, cuens admirable Y ot à grant fuison), mais une des formes nombreuses de amiral, chef, commandant, et il faut placer une virgule après cuens. Il en est de mème pour Charles l'amirable 37280.
- Admis ademis (voy. plus haut), triste, humble. A l'exemple cité ajoutez 22561 : chis y vint tous admis.
- Adolbit, triste, désolé, II, 293. Mot fréquent, omis dans Godefroy.
- Adort, subst., 9114: N'at prinche en toute Franche ne soit de son consort, Ses amis sont charneis sens faire nul adort. La note dit: « Serait-ce là le subst. du verbe adoler? Il signifierait: chagrin, contrariété. » L'éditeur se plait constamment à imputer à Jean d'Outremeuse les plus grosses monstruosités; certainement cet écrivain adapte volontiers une syllabe finale à la rime qu'il lui faut, mais sans démolir le radical. C'est ainsi qu'il a converti ici le subst. adorn, ador, adour, ornement, parure, embellissement (de adorner), en adort. La phrase sans faire nul adort constitue une simple cheville d'affirmation et signifie « sans y mettre aucun ornement de langage, sans rien exagérer. » A ce propos j'exprime ma surprise de voir M. Godefroy confondre le subst. adour (habillement), de adourner (habiller), avec adoub de adouber.

ADOSSEIR, 2725: Car anchois VII aus vorent le boin roy adosseir. — Non pas « surprendre,

- attaquer, » comme dit la note, mais « abandonner, quitter, déserter ». La même bévue est commise v. 24618 : .... quant Danois aoreir Fisent leur Mahomet et Jhesum adosseir. Voy. aussi l'article suivant.
- Adouse, verbe, 20730: Or sont ly povre gens que cascun les adouse. Selon la note p. adouce, adoucit, vient en aide. J'y vois plutôt le contraire : les fuit, abandonne, leur tourne le dos. C'est le même verbe que le précédent, dont l'o radical, en syllabe tonique, est devenu ou. L's simple ne fait pas difficulté.
- Adroit pour, propre à, 716 : Se nous trovons un lieu qui soit beauz et adrois Pour fonder une ville.
- Adurable, aduré; 2447 : Clovis li adurable. Ailleurs, par transformation de suffixe, adurois; 28998 : li barons adurois.
- \*AECQUES, II, 9605: Que li pais si astoit aecques près acordée. Lisez soit âques ou auques. Ailleurs le texte donne acques, II, 10321: ... et maiement sur meir N'en vient ne pou ne acques (locution; litt. nec paucum nec aliquid).
- AFFAIRE; 2956 por lui affaire. Selon la note : « Pour affèrer, c'est-à-dire pour faire quelque chose qui lui convint, qui lui fût avantageux. » Inadmissible; je crois plutôt que lui est un génitif et je traduis par « dans son intérêt »; cp. 2970 : après soy repaire (après son retour).
- APPAITIER, 1) bien arranger, faire avec soin, 38697: Et les cronique Anseal, qui mult sont affaitiés; 2) affecter, attribuer, accorder, 6952, 6789, II, 3085; 3) établir, installer, II, 4233: Quatre esquevins de Liege de noveal affaitiés.
- APPERANT, subst. = apartenant; 4365: Ensi chaient Romains atout leur afferant.
- AFFERANT = auferant, prov. alferan, cheval gris, cheval de bataille, II, 2010.
- Appichier, pr. fixer, attacher; d'où exhiber, étaler, exposer, II, 4976: Ont maintes gens de ville amineit à marchiet Buess et moutons et vaches, et por vendre assichiet. De la sign. fixer dérive aussi celle de « arrèter, déterminer », d'où, au résiéchi, s'engager, II, 2901: .... là s'alont assichier Trestous par seriment de nos mettre à dangier. Participe assichiet, résolu, décidé, II, 6205.
- Applent, sens fig., vif, rapide, 15087: Et li Danois s'en vat affileit com sengler (l'éditeur pense qu'il faut corriger affoleit), 32676: Ly evesque se sengne, si brochat afileit (Bormans traduit « promptement », mais je crois que l'adjectif équivaut tout bonnement ici à cheval); 38028: Et li murdreours ont pris Blanchart (nom de cheval) l'afileit.

Appineir, affirmer, assurer, menacer, 18784: Nuls n'osoit fours issir pour le cri qui affine Chis qui en isteront seront en grant corine. — Emploi réfl., 32301: Sus le chief de cheval li espée s'affine, la tieste li tranchat. « S'arrète ». Dans le premier sens, affiner est un dérivé de fin, vrai, sûr; dans le second, de fin, terme, qui a aussi donné affiner, mettre à mort (601, 6173) et afinir, id., 18920: Il ne me heit pas trop quant ne moy afinist.

Affinia, voy. affineir.

AFFONDREIR, aller à fond, 38963 : Del pont qui est chayus ne en l'eawe affondreit.

Afforain, étranger; gent afforaine, 24344, 32463.

\*AFFOURE, 26106: sens mort ne affoure; le sens et la mesure obligent à corriger affolure.

AFILHIER (s'), pr. s'affilier, d'où s'attacher, se mettre à ; 1836 : Atant cascun des chiens à bin glautir s'afilhe; 5789 : l'evesque, qui en tous bins s'afilhe.

APOLLEIR, pr. blesser, sens fig. : entamer, amoindrir; 1998 : de tant sa terre afolle.

- Aproier (s'), 12837: Et lendemain al jour à bin aller s'afroie Selon B. « p. s'affreste, se prépare, qui est dans Roquefort ». A cela j'observe que Roquefort est loin d'assigner à affrester le sens de préparer et que d'ailleurs ce mot n'est pas constaté. S'afroier signifie propr. se frotter, d'où l'on peut aisément faire sortir le sens fig. s'appliquer, s'apprêter. Le liégeois a encore afroii, apprêter, mettre en train.
- \* Agens, 19044: En France vuilhe aleir agens sens demour. Le vers manque d'une syllabe, il est donc altéré; l'éditeur propose agensi (équipé), je préfère à mes gens ou à grant gens.
- egensi = gent, distingué, noble, beau, vaillant; en parlant d'un homme 29780, d'une terre 29859, d'un ouvrage 31784.
  - adj., 7164: Robiers ont asalheit, qui tant astoit agès; 11935: preux et agès; 14483: De faire trahison esteis trestuis agès; 18135 et II, 11788: li baron agès; 36657: chevaliers agès a escrieit sa gens. Quid? Le mot est inconnu. Borgnet ad 85 traduit « adroit, subtil », parce que Roquefort donne ague, homme subtil as); Bormans, au dernier passage, pense à agile, ou à agrest, sauvage. Notez mot se trouve toujours dans des laisses en ès ais; il n'est donc pas trop voir dans notre mot un adjectif tiré de à gait ou à gais (sur le qui-vive, in effet, je trouve dans le Rou de Wace, deuxième partie, 3824: E ais aguez volent passer as guez. Le sens doit donc ètre « vigilant, éveillé,

- attentif ». Cp. Godefroy sous agait 2, où il cite un deuxième passage du Rou. Grandg. donne agète, adroit; cela me suggère l'idée que notre agès pourrait être = adiès' = adiestre (adroit); di + voy. = dj, dg, g ou j est une équation parfaitement correcte, mais je n'en trouve pas d'autre exemple dans la Geste.
- AGIESTEIR (ie = i), donner un gite, coucher, placer, établir; 11687: Fourmat une bel chasteal qu'il noblement agieste; réfl. prendre gite, se loger, 9540: Atant vint Saint Lambiert qui droitement s'agieste A Jupilhe.
- Agrawilher, pr. accrocher, mordre de ses crocs, 1846 : Del porc..., qui les chins agrawilhe; sig. attacher; 5799 : Cascun à nostre loy Designans agrawilhe; 9494 : Se semme l'agrawilhe; 13099 : Partout où ilh poiot, tousdis les agrawilhe. Dérivé de l'a. fr. grau, crochet, croc; dim. grawilhe.
- Agresseir (s'), s'exciter, s'irriter, 10170: Quant Guyon voit comment la maisnie s'agresse Et se tue l'un l'autre. Autre forme de engresseir (v. c. m.). Rien n'empêche, toutefois, de voir dans notre mot le agresser == lat. aggressare, fréquentatif de aggredi, attaquer.
- AGRESTEIR (s'), 1759: Qui à vraie raison entendre ne s'agreste. Je ne connais pas de verbe agrester; il se peut donc que ce soit une variante, forgée pour la rime, du précédent, donc s'animer, s'attacher (cp. l'art. mieste). Borgnet songe à agréer!
- Agricolle, subst., 1997: Or en (de son royaume) a departit une grande incolle (?, v. c. m.), Qui ains puis ne revint dedens son agricolle. Le sens appelle l'acception « territoire »; pour y arriver, j'imagine un type latin agricolium.
- Acu, irrité, 2134; vif, ardent, 12603 (pensée agüe), 13097: Ogier fu tous son temps plus agus qu'une aguilhe), 30210 (qui ot la chire agüe); empressé, II, 3775 (de parleir mult agus). Quid, 21319? Sour le rivage ont fait une vilhete agüe Qu'ilh ont appelleit Weys.
- Aguissiet (aiguisé) = agu, vif, II, 6230 : Si feront là estour qui sera aguissiet.
- \* Analiss; 688 (le duc Priam menace Tongris qu'il le traitera de la même façon qu'il l'a fait pour ses hommes), qui gisent ahaiiés. Borgnet propose ahanés (fatigués); mais la rime, qui est en ès, fait écarter cette conjecture. Je suppose qu'il faut lire à haiès, mais quid? Dimin. de haie; entassés en guise de petites haies?
- ABRUREIR; act., bien placer, 14536 : ... et son cop si aheure Que l'oreilhe seneistre... Li chaiit dessus l'ierbe. Réfléchi, se placer, se fixer, 11087 : De Saint Hubier

diray en cuy tos bins s'aheure; 12726: La légente ordinat où veriteit s'aheure; - se disposer, s'apprêter, se prêter, 1148: mes cuers à chu s'aheure Que del bon dus Priant vous die la baudeure; 34379 : afin que moy aheure A amander le fait; 5165: Portant que ma mateire à chu point ne s'aheure (ne se prête); 18405 : et Basins si s'aheure (s'apprête) Qu'il at getteit unc sort. — Toutes ces acceptions découlent du sens étymologique « faire ou mettre à point ». La traduction donnée par Borgnet ad 1148 : se souhaite, et celle de Bormans ad 34379 : aide, sont fautives. - Je dois rappeler ici mes explications du mot à propos de quelques passages des Poésies de Froissart (Glossaire). J'y explique aheurer, au sens neutre, par échoir en partage; au sens actif, par faire tenir, envoyer, et je crois pouvoir maintenir ces interprétations, qui sont conformes à l'étymologie à heure = à la bonne heure, au bon moment. Quant au passage, II, 26, v. 868 : Et je, qui volentiers m'aheure, Me couchai ce soir de haulte heure, — je n'ose prétendre que le sens conjecturé : se lever de bonne heure, soit le bon. - Dans Gilles de Chin, 2917 : « Gilles s'aeure maldehait Quant aveuc li jà demorra Se ensi non que il dira », on a traduit les mots soulignés par « demande avec instance » (Reiffenberg) ou par « se souhaite tous les maux » (Gachet, d'après Liebrecht). Ces traductions reposent sur l'erreur qu'aeure tient de orer, prier, demander, tandis qu'il n'est qu'une variante orthogr. d'aheure; je traduis donc : « s'apprête malheur. »

Ahort (3 sg. prés. indic.), 5770: Car tous les bins de luy en petit heure ahort; 14247: Alons al empereur, c'est tous li reconfort, Et se li requerons que cesti fait n'ahort, Car teils fais sa nobleche trop vilhement amort. — Deux passages difficiles; l'éditeur explique le premier par: abhorre, dédaigne, ce qui ne convient nullement; au second, il ne dit rien. Je n'ose, pour ma part, qu'émettre des conjectures. Au premier cas, ahort peut valoir a hors (a fait disparaître, a perdu) ou abhort (voy. pl. h.) — fait crever, annihile. Pour le second cas, je ne trouve pas d'autre moyen d'explication que le latin adhortari (encourager, approuver). Notre auteur s'est complu plus d'une fois à franciser des mots latins.

Ahir, subst., II, 6201: O luy en Aragone les (ses barons) oit de grant ahir. — C'est le même mot que aïr, zèle, ardeur (cp. trahir — traïr, tradere); de grant ahir est — plein d'ardeur. L'éditeur, qui voit partout des mots déguisés et torturés, pensait à aïe. Godefroy (s. v. ahir) explique le mot par avis en alléguant un seul exemple (Benoît, Troie): Mais mon conseil et mon ahir... Vos vueil je bien dire et retraire. Comment ne pas voir ici dans ahir ou aïr le sens ordinaire d'ardent désir?

Aire, place, lieu en général, 23182 : Qui puis furent abbesse ambedois de cel aire; terrain, 29642 : Ne maisons n'y avoit, tout pure astoit ly aire. — Geteir emy

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'orthographe hort ne fait pas difficulté.

(l. enmy) l'aire, jeter par terre, II, 9926 (litt. au milieu de la place), cp. 5710 (où l'éditeur traduit faussement « sur un lieu élevé », séduit par notre loc. en l'air). Parmi l'aire (à travers le terrain, la campagne) est traduit étrangement au v. 7924 par « en colère, » comme s'il s'agissait d'aïre.

- Aire, nature, espèce, 3636 : des nobles et qui sunt de halt aire (de haute naissance). On connaît les termes de bon aire, de put aire, etc.
- \*Ais; on lit 3627: Qui todis al bin faire l'at en ais et somont. Ce serait, d'après la note, en aist (en aide), mais où l'éditeur a-t-il jamais trouvé ce subst. aist? Il nous dit lui-même que le ms. de Bruxelles porte ars; il n'y a donc pas à douter que la bonne leçon ne soit l'at enars (voy. plus loin).
- AITIE, II, 8744: ... adont fiesent aitie Que li petites gens n'aroient plus maistrie. —

  Selon Bormans, « menacèrent »; je pense plutôt « résolurent »; aitie atie
  ou aatie.
- Aitre, cimetière, II, 10867 : ... car trestout sont brisant Chapelles et mostiers, les aitres sunt ovrant. Wallon aitt.

AJOIANS, géant, 4001. Grandgagnage donne ageian et ajoan.

AJOUSTEIR, VOY. conjousteir.

Ajunstie, II, 290 (p. 587): donneir les (il s'agit d'un ordre religieux) voult il ajunstie pour eaulx à gouverneir. — Quid? Selon Borgnet, — ajustée, assemblée, mais ce mot ne signifie assemblée que dans le sens antique de rencontre hostile, combat. Je tiens le mot pour corrompu. La lettre permettrait de faire, avec les jambages qui concourent à former jun, le groupe mii, de sorte qu'on est autorisé à conjecturer une mauvaise lecture p. amistié (au sens de : accord amical, témoignage d'amitié, gratification).

Alaine, 27312: Atant sont en l'estour rentreis à une alaine. Cp. fr. d'une haleine.

\*Albour, 10426: car un angle d'honour Desquent en une nue, qui tint moult grant l'albour. — Quid? L'éditeur dit qu'on peut aussi lire lawour. Cela me fournit l'explication: lawour est — laour (avec le w épenthétique usuel) et signifie largeur, ici étendue.

ALENTIR, neutre, tarder, 37154: dont ne vout alentir Ly evesques Radulphe.

- ALHET, ail, 691: Car ilh n'y gaingnerat valhissant .II. alhès; 4335: De vint Romains ocire ne donne dois ailhès. Diminutif de ail, dont l'auteur se sert concurremment pour exprimer une chose de minime valeur. Aussi alhie.
- ALHIE, ail, 38193: Mais Symon de tot che ne donoit une alhie. Expression bien connue; une autre dérivation de ail, qui paraît propre à l'auteur et qui est employée également pour exprimer « peu de chose », est alhongne, 20192: La Roche fut tant forte ne forfist une alhongne. M. Bormans: « Pour alleigne, que donne Roquefort: un souffle ». Explication rejetable.

ALHONGNE, voy. alhie.

- ALIANCHE, employé, comme acointanche, dans le sens de rencontre, attaque; 7111 : Le cheval a brochiet, à luy fait alianche, Unc grant cop li donnat; 34437 : Les barons corit sus, par morteil aliance En at ochis .xviij.
- ALIER (s') à, s'attacher (sens fig.), 31860 : Si grans almoinez ' fait, tant s'i est aliiés; II, 138 (p. 591) : et puis chescun s'aloie A assalhir Huon; II, 3652 : Oywit (— huit) ans regnat Marcelle al bien faire aliiés.
- ALIGANCHE, allégement, soulagement, 36745: sens nul altre aliganche; secours, 37607: et n'at nul acontanche A parens ne amis qui li fache aliganche; 35385: et si fist la maison d'aliganche (maison de secours, asile?) Qui joindoit à la sale; 35388: Par deleis le mostier la Virge d'aliganche (Notre-Dame de Bon Secours).

ALIGANCHE, hommage, fr. allégeance, 30120 : por luy faire aliganche.

ALIGEMENT, remède, 37008 : sens nul aligement (irréparablement).

ALIGIER, = alléguer, prétexter, 12871; argumenter, II, 7421: por aligier encontre.

- Aloi, qualité, manière, 755: Puis fut li fondemens getteis par grant aloy (— grandement); 4699: Chis Alans que je dis furent de put aloy; 32262: chouse de teile aloie. On lit, 7244, dans une strophe en oy: En son cheval montat qui fut de boin valoir; corrigez sans hésiter aloy.
- Aloianche; d'une aloianche, 2248 (à l'unanimité). Une étrange application du mot se voit, II, 238 : Car luy et le destrier fist à terre aloianche (se jeta par terre).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je prends occasion de ce mot pour noter que la finale ez n'est qu'une variante purement graphique de es; qu'on se garde donc de lire ez.

- Aloien, mettre en l'état de bon aloi, vérifier, légitimer, 32359 : Car je ne diray riens... que veriteit n'aloie Et confirme del tout.
- Aloin, alon, alleu, 10668: Dedens l'aloins qui fut à ly apertenable; 22104: Trestout son patrimoine, cens, rentes et alons; au v. 29819, toutesois, l'éditeur a imprimé: en l'allouz de Cleirmont, de même, 25610: tout l'alouz de Panarde. Il faudra corriger, puisque la sorme en ons est constatée par la rime, ouz en onz. Borgnet, au premier exemple, dit qu'à Liège on dit encore aluen.
- \*Alue (s'), II, 6248: cuy proeche s'alue. Corrigez salue.
- ALUMER, v. impers., faire des éclairs, 34643, signification fréquente, que je suis étonné de voir omise dans Godefroy. De là alumoir, éclair, mot façonné sur tonoir, II, 12204: Celle nuit fist ourage et teile tenebrour, Tonoir et alumoir et plueve à grande ardour. On dit encore à Liége aloumer (verbe) et aloumère (subst.).

Alumoir, éclair, voy. l'article précédent.

- Anachour = almaçor, chef, gouverneur, fig. homme brave, II, 794: et Lowi l'amachour (l'éditeur écrit le mot avec une majuscule).
- \*Analhe, 5995: Colongne a assegiet, mais ains que jour desalhe, se sont rendut à luy, et ly roy tant amalhe Que Gilos sut troveis. Selon l'éditeur: « Et les bourgeois de Cologne aiment tant le roi, que... ». Cette traduction est insoutenable pour bien des raisons; quelle sera la bonne? Une sorme amalhier, même en s'adressant au picard amer (angl. aim), viser, chercher, est peu probable. M'est donc avis qu'il saut lire tant a malhe (filet) et traduire: « il a sait tant chercher, jeté tant de filets ».
- Amasseir, 1160: A Lutesse, la vilhe où dus Prians s'amasse; 5220: Forte fut la batalhe..., l'un à l'atre s'amasse; 7490: Deleis Huy, à Tihanche, uns hons fut amasseis, Moult fut riches d'avoir; 35643: Si prist desus Ligois dois marchans amasseis. Il y a ici, me semble-t-il, deux verbes en jeu; au premier et troisième cas, il s'agit de amaseir, fixer son habitation, réfl. se loger, habiter (dérivé de mas, lat. mansus); au quatrième, de amasser, s'enrichir; au deuxième, s'amasser doit signifier « s'assembler » au sens de « en venir aux mains ».
- Ambassenie, ambassade, 16076; ambassours, ambassadeurs, 22549; abassateurs, 29056.

  Nous avons déjà consigné abbasseour.
- Ambresas = ambesas, les deux as; getteir a., amener deux as, fig. jouer de malheur, 6292' 17461, 29521, 32333.

- Ambaois, II, 5259: Si garderiens nos terre et le paiis ambrois. Pour l'éditeur ambrois est p. ambdois (les deux); je suis d'autre avis et pense que le mot représente une variante phonétique de ombrois (au sens fig. de malheureux). Cp. andoie; les syllabes an et on permutent facilement.
- Ameirir (s'), II, 8425: Car de tous ses messais se vorat ameirir. Mot insolite. A moins de lire amendir (qui se trouve) ou amenrir (amoindrir, sig. humilier), il saut y voir une sormation arbitraire p. amieldrir (améliorer).
- Ameir (s'), se féliciter, 4905: Ne toy desdengne, Ains toy dois mult ameir, quant... Signification fréquente, omise par Godefroy.
- Amereus, amoreux, comme l'all. lieblich, = agréable, joli, 2398 (en sa chambre amereuse), 1229 (paiis plaisant et amoreux); amical, 7405 : Car li dus de Lotringe li fut si amereus. Je ne comprends pas trop bien le v. 4214 : Quant Diocleciens at entendut l'amereuse. L'adjectif se rapporte à la lettre de défi, qui, sans doute, est qualifiée ici par antiphrase ironique.
- Amesurem (s'), se mettre en mesure, s'apprêter; II, 3880 : Eustause de Harsta à ferir s'amesure; être fixé à tel terme, II, 6360 : Aleis, car à demain droitement s'amesure Li jours de la batalhe. On dit de même s'aterminer.
- \*Amineir (s'), 7419: Après chu que je dy seulement des ains (ans) deus S'aminat li evesque Gondulphus li songneus Que volontire vieroit le droit lis (lieu) tenebreus Où... Le sens doit être « se mit en tête », mais comment ramener ce sens soit à amener, soit à mine? Borgnet: « Il s'amena, il jugea après réflexion que... » Cela est singulièrement forcé; je corrige donc, sans changer aucun trait: s'animat.
- Amsz, imputation, 6623: Cascun noiiat l'amise. Mot commun, omis dans Godefroy, qui ne donne que le verbe ametre.
- Anolle, subst., 1999: Mains encor en at tant ne li griève une amolle; 20253: je ne donroie d'aige plaine une amolle; 37525: La tieste li fendit ensi com une amolle. Ce mot, dont Bormans ne sait que faire et que Borgnet ad 1999 prenait pour une amande, a été mieux compris par ce dernier ad 20253 où il l'explique par le lat. amula, vase particulièrement destiné au service de la messe. C'est là, en effet, l'étymologie et le sens de notre mot; voy. Ducange, vv. ama et amula. Godefroy en donne un exemple, mais il le traduit à tort par « botte, moule, forme ».

Anonnay, amènerai, futur de amineir (amener), forme alternant avec amenrai. Cp. monrai.

- \*Anorm, 2128: ... mais ne mangerat pain, En citeit ne en vilhe, por amorir de sain. Ce mot n'existe pas au sens de mourir; lisez por à morir; cette combinaison por à (sous peine de, au risque de) est bien connue.
- Amorder (s'), mordre à, fig. s'y attacher, 1586: Octoviiens où proëche s'amort; consentir, acquiescer, 34672: Quant l'evesque l'entent, tantoist soy est amors (il y a consenti).
- Anortia, participe amort ou amors et amorti; 2706: Quant Flamens l'ont veyut, errant sont tos amors (matés, découragés); 22495: Mains miracles at fais et mains pechiés amors (détruits); 30589: Cent mile home y porat estre toist amortis; 3° ps. sing. indic. prés. amort, 9111: Tant est noble Pepins que sa puissanche amort Trestous (p. trestoute) autre puissanche (selon B., attire); 14248: Car teils fais sa nobleche trop vilhement amort; traité comme verbe à flexion inchoative, 18923: De ma gens grant planteit.... affolle et amorthist. Sens neutre: 1573: li duls tantoist amort (s'amortit, cesse; selon l'éditeur: « le malheur attache »). Au besoin, ce prés. amort peut aussi être interprété par amorte et ramené à la forme secondaire amorteir; cp. demorteir.
- Amostrein (s'), se montrer, faire preuve, 6374: Atant al bien ferir cascun forment s'amostre. L'éditeur rapporte ce mot à amordre et traduit: s'attache, s'applique; grosse erreur.
- Amplache, emplache, 7188: Se creanteir voliés... De venir contre moy, demain sor celle amplache; 11233; Là sont ilh reposeis tot enmy une emplache; 27209: Al assemblier (corr. assembleir) des lanches y ot sait grant amplache; 32756; Plus de .vi. en a mors, là ot sait teil amplache, Com char y chariast. Malgré l'écriture emplache dans un de nos exemples, je vois dans notre mot, que je ne trouve qu'en rime, un dérivé de ample, vaste, large; aux premier et deuxième exemples, il signisie place, plaine; aux deux derniers, place vide. Ad 27209, l'éditeur traduit erronément « plaid, procès, noise ». Au quatrième exemple, Bormans, qui comprend parsaitement la valeur du mot, se méprend sur la fin du vers; « comme si un char y devait passer », tandis que le sens est : « qu'on (lisez c'om) y aurait sait passer un char ». La forme usuelle est ampleche, étendue, largeur. Je ne voudrais pas, toutesois, contester absolument que la bonne sorme ne soit emplache; l'existence de esplache (v. ce mot), combinée avec la fréquence de la mutation de es et en, me donne à résléchir.
- Ampolle, 37519: A pou que ne toy donne une teil capitolle (coup sur la tête), Que li cervel ichi en chairoit sous l'ampolle. Je ne saisis, pas plus que Bormans, le sens de ce terme. Mon savant confrère, M. Le Roy, explique ampolle par épaule, mais forme et sens me laissent des doutes légitimes.

- Anchineour, 29619 (et passim), est fautif pour anchienour (4 syll.), ou, ie étant contracté à la façon wallonne en i, pour anchinour, que je trouve, en effet, II, 7937 (en la tour anchinour).
- Anchois, avant; son emploi comme préposition, ainsi que celui de ains, se rencontre à plusieurs reprises, ainsi, 9923.
- \*Ancise, 22973: Fontaine l'ancise. Lisez antise (v. ce mot).
- Ancordans, dont, néanmoins, voy. encordont.
- Andoir, verbe, II, 11436: A II<sup>m</sup> hommes et plus chevalchent par la roie (chemin?) De la Jache qui court et qui parsont andoie Tout contreval la prée. Forme wallonne (an on) pour ondoie?
- \*Anfage, subst., 3878: mort l'abat en l'anfage. Selon Borgnet enfage, bourbier, mais je cherche vainement ce mot dans mes dictionnaires wallons. Henschel a bien anfanger, enfoncer comme dans la fange; mais il ne s'agit pas de fange; lisez sans douter en l'aufage (voy. ce mot), « sur son cheval ».
- Angosseus, II, 2367: A tous costeis me sont angosseus. « Des ennemis qui me pressent ».

  L'éditeur propose de lire angosses (angoisses).
- \*Angouste, 2267: Là recommenche guerre d'angouste et de misere. Je corrige angousce.
- \*Anilhe, 1842: si fuit par une anylhe. Quid? L'éditeur explique ce mot, qui signifie d'habitude béquille, potence, par anel, anneau, mais cela n'éclaircit guère le sens. Je retrouve notre mot 13095: Si furent li paiens desconfis qu'onque anilhe N'en escapat. Ici l'éditeur songe à lire nilhe pour arriver au sens « nul ». Je ne le suivrai pas dans ces hardiesses et je propose de lire les deux fois aville, en le traduisant la première fois par « petit cours d'eau » (aquilla), la seconde, par « abeille ».
- \*Anilliés, II, 7723: Mais tous les fais notables... Vos diray je trestous sens nulus (l. nului) deporteir (excepter) ne jà est (l. estre) anilliés. Corrigez franchement avilhiés (négligés).
- \*Anis (d'), II, 2043: Mais chis le refusoit, qui se deffent d'anis A son brant mult estroit. L'éditeur explique par « avec ennui ». Cela n'est pas sérieux, lisez tout simplement d'avis (aviséement, habilement).

- \*Aniseriment, II, 11915: L'evesque à Cleiremont s'en allat la nuitie, Tout aniseriment s'es mals conselh li guie. Mot mal lu, sans doute, que je corrigerai, en le faisant suivre d'un point-virgule, par anieusement. La note dit : « D'une façon nuisible? Cfr. anoieusement ».
- Année (entreir en mavaise), loc. pour « avoir mauvaise chance, jouer de malheur », 27666. On disait aussi « entrer en mauvaise semaine ».
- Annicilleir, anéantir, II, 2340: Arse l'ont et bruïe ct si annicillée. Cette forme se voit souvent, bien qu'absente dans Godefroy.
- Annois = anoi, ennui, 6278. Ces formes féminines sont fréquentes chez notre auteur; cfr. aloie, beloie.
- Anolle, 20257: Par desus les escus qui furent fais à colle Et de niers et de cornes bendeis par les anolles, Sont asseneis erant. Peut-être une forme féminine de anel (anneau), adaptée à la rime, mais qu'est-ce que des écus bandés de nerfs et de cornes par les anneaux?
- \*Antine, 13307: Porteroit son blazon qui d'azure enlumine, Tout semeit de crois d'or noblement par antine. L'éditeur dit qu'on peut lire autine; mais il préfère antine comme se rapportant à l'ancienneté des armoiries décrites. Pour moi, je m'en tiens à autine, forme adaptée à la rime, p. auteur, hauteur, noblesse, distinction; par autine est l'équivalent de noblement qui le précède.
- Antise, 8742 (Morgane l'antise), 11264, (li capellette anthise), 22973 (et Fontaine l'ancise, l. antise), 28052 (droit à Verdon l'antise). Fém. de antis, antique, forme répondant au type lat. anticius et concurrente de anti, antie (9856), type anticus.

Antiste, lat. antistes, chef spirituel, 3660.

Antrongne, orgueil, présomption ou fantaisie, caprice, entêtement: 2941: gens plens d'antrongne; 7133: Demonstrant grant antr.; 9596: guerre de grant antr.; 14517: Li uns requeroit (attaquait) l'autre par mervelheuse antr.; 15787: jà n'en ferat antr. (il ne se montrera trop rigoureux). Sens antrongne, formule affirmative: sans vanterie, 10608. — Ce substantif consigné dans le supplément de Roquesort avec le sens de tromperie, tort, dommage, et dans Henschel avec celui de tromperie, est omis dans Godesroy (à moins qu'il ne soit placé sous la lettrine e, qui n'a pas encore paru). Il se trouve plusieurs sois dans les poèmes d'Adenet; voy. mon Glossaire à la suite de Bueves de Comarchis. L'identité entre antrongnes et

- rotruenges, avancée par feu M. Bormans dans ses Observations sur le texte de Cliomadès (pp. 151-452), serait sans doute désavouée aujourd'hui par lui-même. L'étymologie, toutefois, reste à trouver.
- Antrongneux, présomptueux, capricieux, bizarre, étrange, appliqué aux personnes et aux choses, 17845, 28025 (car guerre est antrongneuse), II, 4592, ib., 12153, ib., 13048 (Or une choise mervilheuse Si avient et mult antrogneuse). Grandgagnage donne entrogneû, fantasque, quinteux, en ajoutant: du fr. trogne?
- Anu, bonne forme wallonne pour anui (ennui, désolation), concurrente avec anoi, anoie, se présente plusieurs fois, ainsi, 7439, 21243 (qui les jeta d'anu). Ce qui est plus iméressant à relever, c'est l'emploi du même mot comme adjectif ennuyé, II, 4795: Quant on doit ostoyer, sunt volentier anus. Aussi je pense qu'il faut lire s'ont (— si ont) anus.
- APALUER, devenir marécageux, 32399: Del sanc auz mors est l'erbe roge et tot apalue (Bormans se trompe en prenant ce mot pour un adjectif); sens fig., s'amollir, s'affaiblir, 28717: Ardenois reculent, car leur forche apalue (selon la note, « devient pâle »). Dérivé de palu, marais, mare; a échappé à Godefroy.
- APARANCHE (en), ostensiblement, évidemment, avec éclat, II, 4384: La premiere batalhe voilent en apparanche, Pour prendre des Ligois mult crueuse venjanche. D'après l'éditeur: sans retard. D'une manière décidée, 5161: Si mandat ses barons,.... puis dist en apparanche Que tantoist chevalchent.
- \*Aparchier, II, 1876: Li evesque Huon le fait bin apparchier. Apparaître? demande l'éditeur. Non, il faut lire a parchiés (la rime est en iés); « il a bien aperçu le fait.» Cette forme de participe passé est conforme à la grammaire de l'auteur, cp. esliés p. eslu, et semblables.
- APARE, = apert, parait, 2414: tant que m'apare (pour autant qu'il me semble). Apare est, selon les habitudes de l'auteur, qui confond en rime les finales are et art, = apart, lequel à son tour est la représentation wallonne de apert. L'auteur toutefois emploie aussi apeire (v. ce mot).
- APARELHE, subst., 10153: Je n'oiis cos (coqs) chanteir par nesune apparelhe En toute cesti nuit. Le mot paraît signifier simplement manière; cette locution équivaut donc à: nullement.
- Apanier, prés. ind. apaire; 1. neutre, s'unir, se joindre, 8427: Ensi fut sacrilege là à murdre apairans; avoir rapport, 119: Mais à notre matere de nulle riens n'apaire;

- 2. act., assembler, réunir, 5492: Trestous ses haus barons dedens sa tente apaire; ajouter (aux propriétés de), 31064: Dois vilhes les donnat., En la conteit de Louz, qu'ilh à l'englieze apaire; aparelhier, préparer, mettre en état, II, 9165:... atant se gens [apaire, Les chemins fist gardeir...; 3. réfl., s'apprèter, 8112: Atant à bin ovreir cascun erant s'apaire; s'unir, se mèler (hostilement), II, 7667: Enmi cheaus de Warous mult durement s'apaire; s'assembler, être réuni, II, 6528: Le capitle de Liege, qui droit à Huy s'apaire. J'ai à noter une dernière application de s'aparier: se mettre de pair, fig. prendre sa revanche, II, 715:... là se sont aparies Ligois, qui derobeis l'autre jour et pielhiés Furent. Part. apariet, prêt, résolu, 7291: Et de tenir l'un l'atre sont forment aparet (l. apariet).
- APART (en) = en apert, ouvertement, 1125; aussi apart tout court, 18379: Par covent qu'il les doit vendre droit là apart (publiquement).
- \*Apartir, II, 3000: sans jamais apartir. Lisez à partir.
- Apasier = appaiser, sens neutre ou réfléchi, se contenter, ne plus s'en occuper, se taire, II, 7720: Moult y ot de debas dont seiray appasiés. Cp. le terme analogue acquoisier (v. plus haut).
- Apasseir, 8777: Hildris, ly roys franchous, à cent mile homme apasse, En Aquitaine vint.—

  « Se met en route », signification forcée. Pour l'éditeur, c'est une défiguration de apparaît (!). Peut-être chemine, faire des apas (pas). Le sens « traverser » (voy. Gloss. de Froiss.) ne convient pas ici.

٠ :

- Apeire, licence orthographique p. appert, 2245: Tremus entre en l'estour, en cuy bonté s'apeire; 2263: Ensi dient Flamens, clerement les apeire (leur est manifeste) Que li estour por eas trestot adès empeire. Cp. apare.
- APENTE, licence de rime p. apent, 912: à cuy la terre apente. Notez comme cas analogues: depente, 920; s'assente, 924; entente, 4818; resplente, 4835; aprente, 4837.
- Aperit, désir, ardeur, 19849: Dont firent (= fierent, frappent) en l'estour de mult grant appetit; 31057: Et donneir appetit à cascon de mal faire; prédilection, affection particulière, 1248, 11423.
- APLARIER, empreindre (un sceau), II, 3038: Dois lettres cloises... Où ses propres seial astoit bin aplakiés.
- APLANOIER, pr. aplanir, polir, fig. civiliser, 3137 : [Saint Materne] Et long et près del roialme aplanoie... le peuple tot renoie.

- APLEIT, 31187: jusqu'al appleit sour Mouse. D'après Bormans, au glossaire du tome IV: port, marché aux poissons. Grandgagnage (Joseph), dans son glossaire des Coutumes de Namur: « applé, lieu, couvert en partie, où se tenait à Namur, tout au bord de la Sambre, le marché aux poissons. Le mot se dit particulièrement aujourd'hui, en wallon liégeois, du hangar où l'on place les ruches à miel (apiarium) ». Je veux bien que le liégeois aplé soit une corruption de apier, apié (rucher), donc apiarium, et Grandgagnage, le neveu, l'entend de la même façon (v. api), mais notre apleit, port, marché, doit en être séparé. J'y vois, jusqu'à meilleure information, le substantif verbal d'un verbe apleiter applicitare, fréqu. de appliçare (navem), donc lieu d'abordage (cp., dans Godefroy, apleitage, qui a le même sens).
- APLICHIER, forme variante de appliquer, à facture parsaitement correcte (cp. atachier = attaquer); je la trouve, avec le sens d'annexer, à propos d'une chapelle jointe à un hôpital, v. 36816 : là le sut applichiés.
- Apoler (s'), pr. s'appuyer, fig. s'appliquer, 1004 : al defendre s'apole; 6287 : al bin ferir s'apole; cp. 28745; 38189 : et si très bien s'apole A ses bin[s] disipeir.
- Aport, pr. affluence de biens ou de personnes, abondance; de là : richesse, aisance, prospérité, 1588 : Lvi ans plens regnat en grant aport; 6696 : [Dieu y fit tant de miracles]

  Qu'il y at teil aport del paiis tout entour Que l'englise en fut riche. Ici le mot se rapporte à l'affluence d'offrandes pieuses.
- APREISTEIR (s'), devenir prêtre, II, 3984: Tantoist le commant fait, il se fist apreisteir.

  Ailleurs aprister, II, 3598. Manque dans Godefroy.
- Apresenteir (s'), se montrer, apparaître, 4836 : Une estoile de ciel clerement s'apresente; faire face, se défendre, 921 : car cascun s'apresente Aus nobles Sincambins. Cp. s'amostreir.
- Apresseir, opprimer, oppresser, accabler, 4159: par violenche Trop forment les apresse; 10176: grans mals m'apresse; approcher, atteindre, 10175: Et cis respont oïlh, cuy male rage apresse. Il faut corriger l'apresse au lieu de la presse, v. 1848: Atant Richiers l'apresse (l'approche, c'est-à-dire le porc).
- APRESURE, APRISURE, ce qu'on a élé appris à faire, habitude, 4779 : si comme olt d'apresure (négligence pour « ot apresure »); 10758 : n'en ot mie aprisure.
- Apris (avoir), s'être accoutumé à, 8332 : Si comme orent apris teil chouse perilheuse. Expression familière aux meilleurs auteurs, ainsi que apris, habitué.

- Aprise, instruction, éducation, 1289: ses fils de bonne aprise; 8741: de noble aprise.
- APRISTEIR, voy. apreisteir.
- Aprochier, rencontrer, obtenir, 27337: Ensi sont Hesbengnons grande gaingne aprochiés <sup>1</sup>. Aprochié, disposé, prèt, 31855: ... mains ilh ly fut priés De son corps amendeir et plus estre approchiés De bin faire al englise.
- Aproveit, prouvé, II, 4876: Les fais qu'as perpetreis... Sont trestous approveis.
- AQUELHIR sa besongne por, faire ses préparatifs, 8705; aquelhir un cheirf (cerf), attaquer, 19478. Subst. aquelhie, attaque, 19277: si jostent par envie Al Danois... tous à une aquelhie (d'une seule attaque). J'ai déjà mentionné le même verbe sous la forme acoulhir.
- AQUIESTE, manière d'acquérir, cause, origine, 9546 : Je say toute l'aquieste de ton malvais pechiet.
- Aquins (li), transformation, motivée par la rime, de li aquant ou auquant, 21270 : Che dient li aquins.
- Aquise, acquisition, conquête, 1280: ma porquise (recherche) Ne ma droite matere que je ay chi comprise (rassemblée), Riens n'affiert à cel feit de Rome et de l'aquise; Si me tairay atant. Passage mal ponctué; je place le point-virgule après seit. Cp. pour la forme, les subst. porquise, 1278; enquise, 1293.
- Aquoisier, apaiser, 1345 : de rins ne soy aquoise; reposer, déposer, 11531 : Sains Hubiert l'amennat (il s'agit du corps de saint Thiart) à Liége et si l'aqouse En fietre saint Lambiert; réfl., cesser (cp. s'apasier), 8371 : de preichier ne s'aquouse. Le même mot a déjà été traité sous l'orthographe acoisier et acquoisier.
- Aquouse (subst. verbal de aquoisier), repos, retraite, 20741: Longtemps ot convoitiet de troveir teil aquouse.
- ARABE, Arabie, 3857: par tos les sains d'Arabe. Cette forme est ici fautive; la rime veut la forme, peut-être insolite, mais tout aussi correcte, Arage. Un peu plus loin je trouve: Ly dus Porus de Galle tient l'espée d'Artage (3875); je pense qu'il faut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La tournure syntaxique estre aprochié = estre aprochant = aprochier est d'un fréquent retour dans la Geste; je crois utile de la signaler au lecteur.

lire Arcagé — Arcadie. Dans l'exemple cité par Godefroy s. v. arcage, le destrier d'arquage, que ce savant prend pour un cheval « qui se courbe bien », ne serait-il pas tout bonnement un cheval d'Arcadie? On trouve deux fois dans Gui de Bourgogne (430 et 1697): en arcage grezois; cela fait établir à Godefroy un article arcage — langage. C'est une erreur; arcage est sans doute un adjectif — lat. Arcadius, et le sens est: en grec d'Arcadie.

ARACHINEIR, II, 2493: Entre le roy de Franche, qui fut de noble orine, Et le conte Ferrant celle guerre arachine. — B. demande si ce mot est un adjectif formé du verbe arracher, fouler, accabler. Cette bizarre question vient de ce que, pour ne pas avoir mis de ponctuation à la fin du v. 2491, il prend guerre arachine pour le régime de porcachat qui se trouve dans ce vers. Le sens est clair; arachine signifie « fait prendre racine, fait naître ». — Réfléchi, 37822: si que la chire hinne (voy. ce mot), Toute chaude et ardente, et mult bin s'arachine sus la tieste Henry « Se fixe. se fige ». — Dans la liste des douze abbayes séculières du pays de Liége, il est dit de la septième, v. 22277: Et la septieme à Celle en l'honneur la roîne Et S. Hallain après; celle abbie divine Droit à Viseit sur Muese maintenant sa recyne. Je donne à la fois un verbe et un sens à la dernière proposition en corrigeant s'aracine (est fixée, a son siége).

ARAGE, voy. Arabe.

\*Araine, 20359 : Plus de LX en at getteit plus plas qu'araine. — Aucun des sens de ce mot (sable, araignée, trompette) ne convient ici; ne faut-il pas que raine (grenouille)?

Aramie, trouble de guerre, II, 7380 : En Hesbang et à Liege ot si grant arramie, C'on n'i fait que guerrier.

Arangne, araignée, 12543: car trestout teile ouvrangne Si est venus pieur asseis ne soit d'arangne. — Le sens est : car tout ce travail est devenu beaucoup pire que n'est celui de l'araignée. Borgnet cherchait dans notre mot le verbe araisner, aregnier (raisonner, discourir).

Arbeseal, arbrisseau, 10389. Suppression euphonique du second r.

Arbespine, aubépine, 1888. Mot corrompu sous l'influence d'arbre.

Arbitreir, demander arbitrage, II, 785: A (= au) simple dit l'evesque, sens arbitreir alhour, En voloit faire amende.

- Arcades, 10493 : Or vous lairay esteir de sifais arcades. Que faut-il entendre par arcadets » (terme de mépris)?
- ARCHOIER, 1. neutre, se courber, se plier, II, 8104 (il s'agit d'un pont); chanceler, II, 10195:

  Dont cascuns de famine et de travelhe archoie; devenir douteux, en parlant d'une lutte, 28757: Enfrechi qu'à la porte celle batalhe archoie (décrit une courbe? dit la note); fléchir sous le faix 6272: Le cheval at brochiet qui dessous lui archoie; 2. actif, faire plier, accabler, 55209: car povreteit l'archoie.
- ARCHOIER, subst., 32111 : Li conte de Namur y ot dois archoier. Quid? Le sens archer ne paraît guère convenir.
- Abdure, chaleur, fig. colère, 37835: Or ne me vuilhiez mettre le mien chief en ardure (échausser); calamité, situation critique, II, 435: Contre nos qui l'aviens getteit de teile ardure. Cp. les termes: mettre en arsure, 57834, ou en ardour, II, 4667 mettre à seu.
- \*Aregual, II, 8304: Qui entrèrent à Huy par le porte aregual. Ce doit être, dit la note, un adjectif formé du verbe areger, auquel Roquesort donne le sens de arranger, préparer, disposer. En supposant même l'existence de ce verbe areger et, par impossible, une dérivation aregual, que pourrait bien signifier une porte aregual? Je lis donc aregnal (porte grillée, à herse), de arengne au sens de treillis ou barreaux de ser.
- Arengre, araignée, 1062 : Car plus hayoit Tongris com(me) triacle l'arengne (l., selon la rime, l'arangne).
- Areste, forme féminine de arest, arrêt, repos, 1740 : sens areste; 24014 : là ont areste pris.
- Aresteir, act., mettre arrêt sur, 59003 : Atant fait aresteir les bins qu'en son paiis Avoient lez canoinez de Liege.
- ARETEIT, 25253: Atant at fait crieir que tot soit areteit Son oust. « Se mette en route, en marche ». Pour aroteit; l'affaiblissement de o en e est un fait phonétique ordinaire en wallon; cp. denoi, p. donoi.
- Argenos, 36681: Car enthons (lisez, comme le propose aussi Bormans: enclous) fut de cent chevaliers argenos; 7709: sicom font arginos Qui dessus leur moustire mettent une crois ou cos. Aux deux endroits les éditeurs ne s'expliquent pas sur notre mot; j'y vois une variante de Ardenois; pour la permutation de d et g, à l'intérieur, j'invoquerai ardille argille.

- Argu, subst., raisonnement, discussion; sens argus (cheville d'affirmation), 29729; sens aultre argus, 33951 (= sans en dire plus long); 27796: o luy prinche membrus... qui sont de grans argus (de bon raisonnement, bons conseillers); II, 2184: n'i ot plus nulle argu (débat); motif, raison, 17906: Mais templement (= temprement) arat unc si pressant[t] argus Qu'à Paris voroit estre; dessein, 23812: or suy je parvenus A mon intention de mes plus grans argus. Ces exemples se rapportent à argu en tant que dérivé de arguer, raisonner, méditer; le sens « irriter, instiguer » est propre à argu dans les passages suivants: 509: En terre des Romans entrent par grant argus; 2693: Luy et ses compangnons l'asailhent par argus (vivement); 6328: Là comenchat estour qui fut de grans argus (ardeur); 9298: Ensi fut sains Hubiert vengiés sens ses argus (sans qu'il l'eùt instigué).
- ARGUEIR, traiter de, 12594: la matere qui de che fait argue; raisonner, 25082: li uns al altre argue; 2827: Qui contre les apostles durement arguoit; prècher, sens actif, 2988: Les vilhetes entour si forment il argue Que tot a convertit; déclarer, 30227: je le dis et argue; faire mention; 19441: Ensi disoit la lettre que chi [je] vous argue; irriter; 23829: Li evesque Nogier... Entent comme Ydriel soy defent et argue; harceler, instiguer, 23827: car loyalteit m'argue; 32386: Et Philippe de Franche ches Braibechons argue; II, 4949: Li sains père Grigoire fut ensi argueis Contre Henry l'evesque.
- ARICHIR, enrichir, 6770, 27524, 27572; cp. 21027, enriquie.
- ARIESTE, 11682: Où li grans alteis (autel) siet, fut del gibet l'arieste. L'arète, le montant? demande l'éditeur. Ne serait-ce pas simplement « le lieu », == areste, le lieu où une chose est fixée?
- Armée, subst., sens moderne, 26458 : Li conte de Namur y fut à grant armée. Le mot ordinaire est oust.
- Anois, verbe, II, 741: Car li cuer li aroie Del(le) paour delle evesque. Je ne comprends pas; peut-ètre faut-il ardoie (brûle); le verbe ardoier se trouve.
- Arose = aroi, arrangement, II, 3968: quittement sens aroie (sans condition).
- Anondeal, masc., hirondelle, 24242: Li conte chiet à terre si com uns arondeals.
- AROSTEIR (s'), 6356: Atant vint par l'estour et rustement s'aroste Ly roi Theoderich. Selon l'éditeur, se met en route; mais cela est contraire à la forme et au sens; cp. d'ailleurs s'arote un peu plus loin (6399); il n'est pas probable que les deux formes disent la même chose. Mais quid? Je crois qu'il s'agit de s'arostir, dont toutefois je ne connais pas d'autre exemple au sens de s'enflammer; cp. la valeur métaphorique du fr. griller.

- Anotein (s'), s'acheminer, 6399, 32678 (où Bormans traduit inexactement : se précipiter).

   Voy. aussi pl. h. areteit.
- Anousen, abonder, déborder, être plein, 1333 et 8350 : qui de bonteit arouse; 11520 : qui de doucheur arouse. Borgnet, se prévalant du verbe arresser, dresser, qu'il trouve dans Roquesort et qui existe en esset, traduit : qui se distingue. Il n'y a cependant rien de plus naturel que de voir le verbe actif arroser, inonder, passer au sens neutre abonder; toutesois, Godesroy ne connaît que arrouser rendre rose, rougir.
- \*ARS (en), l. enars; voy. enardre.
- \*ARTAGE, 3875, l'espée d'Artage, lisez Arcage; voy. au mot Arabe.
- ARTANTE, 7665: [De malvais esperis] Qui ont l'arme (âme) le rois de Beawire artante, Laqueile est condamné, se tu ne sois aidant. Quid? La rime étant en ant, je propose atant ou ortant, maintenant (voy. ce mot). On peut à la rigueur invoquer lat. artare (serrer), mais il faudrait alors plutôt sont artant.
- \*Artise, verbe, 1292: Loyalteit et honour toudis son cuer artise; 8760: Benis (l. beneïs) soit qui tels gens de tout cuer mesprise Et cuy boin entendeurs à sa leychon artise.

   Selon l'éditeur, le mot veut dire au premier exemple « brûle », au second « attise ou attire ». C'est, en effet, je pense, une altération du copiste p. attise (éprend), lequel convient pour les deux cas.
- ARVAU, voûte (d'un pont), 21364. Mot encore wallon, tiré du bas-lat. arcivoltum (archivolte). Ailleurs arvols, 27375 : es arvols del grant pont.
- As, plur. de ail, 38335: il n'en donne dois as. Cp. alhet, alhie.
- Asailhet, forme irrégulière du participe passé de asalhir, que je trouve isolément, hors rime, v. 4348: Romains ont asailhet qui fuient sor le champ. Les formes usuelles sont asalhi, 2210 ou asailhu, 2149, 10898.
- ASALLE, aisselle, II, 3895: Desos l'asalle droit[e] le point par teil(e) laidure.
- \*Asauziner, 22275: Li abbie sizieme de Cyney asauzine. L'éditeur embarrassé cherche ici quelque application du verbe assaser, rassasier. Il se fourvoie, car il faut simplement lire en deux mots: a sauzine (a la saisine, la possession).
  - <sup>1</sup> J'indique par la parenthèse les lettres à supprimer; par des crochets, celles qu'il faut insérer.

Ascalongne == escalongne, échalotte, 7135.

ASCENDRE, neutre et actif, 36532: Onque, devant n'après, ne pot à luy ascendre Orfevres.

— « Ne put s'élever à sa hauteur ». Il faut aussi lire ascendre p. astendre, 25983:

Ses ovriers qui vorent le grant ouvrage astendre (élever); de même 27943: la damme fait astendre (se lever) Deleis ly et ly dist...

Asmeir = esmeir (v. ce mot).

Aspargnier = espargnier, II, 9707.

- Aspis, subst., 34948: Adont ot s. Lambiert de noblez liwoncheals Qui ors sont devenus aspis, ours et porcheals. Plur. de aspit ou aspic, dragon.
- Asplis, crevassés, 30019: Et li murs (lisez mures) asplis, les parois decrostée...— Je ne trouve ce participe nulle part, non plus sous la forme esplis; mais il est difficile d'y méconnaître le flam. splitten, angl. split (fendre). La formation, toutefois, en est irrégulière, et je suis disposé à corriger à splis (à crevasses), bien que ce subst. split soit tout aussi inconnu aux lexiques.
- Asproer, harceler, provoquer, II, 8282: Huiois dedens les hayes ils les vont asproant.

  Anc. fr. asproier.
- Assachier, attraire (de sachier, tirer), 865 : S'oreis chanchon bien faite qui les bons cuers assache Al(le) veriteit entendre.
- Assaisir, mettre en possession, 31669: Acqueire hiretaige des queis fut assaisis (dont il dota) Moult de povrez engliesez.
- Assale, assaut, 935 : Sont sus corus l'un l'autre par mervelheux assale. Forme fém. de assal, assail, subst. verbal de assalir.
- Assant = essart, II, 4113: Brabechons ont perdut à che premier assart (carnage). —
  Borgnet y voit le mot assalt (assaut). Je ne suis pas de son avis, et je substitue
  mème, selon l'exigence de la rime, assars à assault au v. II, 8211: Jusques à
  Nuesmoustier at dureit li assault.
- Assecution. A propos des cessions de biens que sit l'évêque Richard, à son avènement, à l'église de Liège, il est dit qu'il céda aux chanoines « Trestout son patrimoine, cens, rentes et alons... Atout leurs appendices et assecutions » (22106). Quid? Le mot doit, comme sorme, équivaloir à exécution, mais quelle valeur y donner?!

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. le professeur Le Roy y voit le sens « dépendances »; donc « œ qui s'en suit, ce qui s'y rattache ». Il peut avoir raison, mais la forme reste étrange.

Assels faire, satisfaire, 34192.

Assendre = ascendre, monter, 30625: si fache erant assendre Trois barons à chevas.

Assensir, placer, II, 5965: sus un dure ronchin l'avoient asseneit En une droite selle.

Assengureir, assurer, 6742: pour bin assengureir (sous bonnes garanties). Ailleurs la forme non nasalisée assegureir, 33111.

Asseür, adv. d'affirmation, méconnu par Bormans dans les deux passages suivants, où il propose inutilement de corriger par desseur la ou par assavoir; 31711: Asseür l'an nuef cent et Lxviii année; 34986: Asseür droit sour l'an del incarnation mexali.

Assise, 28047: Dus fut de Loheraine et d'Ardenne l'assise. Quid? — bien assise (située)? Ou est-ce un substantif pris dans le sens de « terre, domaine, district ». En ancien wallon le mot signifiait les terrains attenants à une habitation rurale; encore aujourd'hui il se dit pour verger. Voy. Grandgagnage, II, 553.

ASTANCHONEIT, étançonné, II, 5983.

\*Astendre, mauvaise lecture pour ascendre (v. ce mot).

ASTENDER = estendre, 12083: et porprendre Vorent dedens Hesbain beal paiis et astendre.

— La note porte: attendre, observer, faire attention. Erreur manifeste.

Astruire — estruire (instruere), 1) construire, 5511: ... tant y ot de desduis, Portes, palais et tours et edifis astruis; 2) établir, installer, 2097: Mult grant temps de sa viie fut là Granus astruys; 9571: Alpaïs enfermat à Jupilhe et astruit Et sait dire partot alée en fut par nuit (la traduction « invente », donnée en note, est erronée).

Astruit, instruit, 1780: Li autres ot nomme (l. ot à nom) Lotringes li astruit. Non pas, comme pense l'éditeur, heureux (prov. astruc).

Astuit, 1770: Et destruit (le sujet est la Vierge) son poior (le pouvoir du diable) qui fut si fort astuit Par Evan notre mere por le fruit mal construit. — Borgnet songe au lat. astutus, plein d'astuce. Mais, à part que la qualification s'appliquerait mieux au diable qu'à poior, l'a. fr. ne connaît que astut et la phonétique wallonne, dont notre auteur observe les règles, ne permet pas le changement de ü lat. en ui. — J'ai bien reneontré dans Berte aux grans piés, 903, le part. estuit, sur le sens

- duquel je suis demeuré dans l'incertitude (voy. mes notes, p. 164); comme pour le passage d'Adenet, où j'ai, contre la plupart des manuscrits, adopté la leçon estruit, je n'hésite pas à considérer notre astuit comme une altération, involontaire ou euphonique, de astruit (établi), qui convient parsaitement (voy. l'art. précéd.).
- ATACHIER, act., attaquer, 24175: Et Symon l'assennat, qui si bin l'atachoit Que l'escut li perchat; II, 7055: Car d'une lanche fut teilement atachiet; neutre, s'attaquer à, II, 9957: Chis voult al banereche d'onne glave atachier.
- Atapineir (s'), 37633: Bien sembloit gentilhomme qui si attapineir S'estoit par alcun fait volut ensi muweir. Bormans: « si secrètement, si en cachette »? Non, lisez et si pour ensi, et traduisez: qui pour quelque motif avait voulu ainsi se cacher et se déguiser.
- Atargies, rentes arriérées, 33114: et si les (leur) acordoit Que tous lez atargies al engliese rendoit De leurs biens qu'en sa terre longement tenut oit.
- ATEMPRANCHE, préparation, disposition, arrangement, 38730 : par milhour at.; instigation, 4612 : par le diable atempranche; trempe, 7098 : li brans d'at. (de bonne trempe); condition, noble condition, 29256 : et prinches d'atempranche.
- ATEMPREIT, disposé, II, 12285: Se Ligois chu ne font et soient actempreit (sic!) De restreindre la forche qu'il ont accostumeit, Je me doubte en la fin... Il va de soi qu'il faut lire attempreit; Bormans, sans nécessité, corrige attempteis.
- \*Atempriseir, act., faire les premiers arrangements, préparer? 26527 (il s'agit d'une église projetée) :... dont (alors) l'atemprise Droit al pont d'Amercourt en un mult bel porprise. Toute réflexion faite, je repousse le verbe atempriseir comme une fiction de l'éditeur et je lis en deux mots : at emprise.
- Atendement angl., attendance (suite d'un prince), 9422 : A Treit revint Pepins et ses attendemens. Borgnet, ne comprenant pas, corrige : et tos ses attenants Il ne se préoccupe pas, en ce faisant, de la circonstance que la rime est en ent et que l'auteur observe la distinction des finales ent (pron. int) et ant.
- ATENDRE (en = ein en wallon), atteindre, 30615 : jamais ne puit attendre Vostre duc de Borgogne à che qu'il vuit enprendre; 375 : Cuy qu'il attende à cop, de meide (médecin) n'at mestier; cp. 5278, 5604. Dans une rime en angne 3784 : ly dyable les ataigne.

- ATENIR, wall. at'ni, neutre, être parent, 4921: Ilh ne vat pais (— pas) de voie que sa citeit ne plende (l. plengne) Plus forment qu'ilh ne fache homme qui li attengne; convenir, être conforme, II, 6809: sicom raison atient; act., contenir, retenir (un cheval emporté), 658: Ne le puit attenir, tant fut en grant chaloir.
- Atennein, renverser, abattre; un ennemi, 5575; une église, 23921.
- Atermineir son cœur, se disposer, II, 3927; atermineir ses cos, bien diriger ses coups, frapper juste, 3915. Réfl., se déterminer, prendre une résolution, 3616, 24810; se diriger vers, 26338 : vers Lovain s'aterminne.
- \*ATESSE (s'), 4162: Tot parmy Alemangne avoit il mult grant presse Sor[e] les cristoiens par les gens trahitresse: Che sunt li fous Romains qui de rins ne s'atesse. La note explique ce mot par s'attise, s'anime, se préoccupe; pour moi, je lis s'acesse (se repose), mot bien connu.
- ATILHIER, disposer, 5792: forment son cuer atilhe A annonchier la loy de la sainte enwangile. Voy. sur ce verbe le Dictionnaire de Diez, I, v. attillare.
- \*Atine, subst., 24820: mais ne vaut une atine. Le mot doit désigner un objet de peu de valeur, mais je ne saurais le déterminer; je ne connais avec ce sens ni atine, ni acine en français. Je suppose donc que l'auteur, qui savait son latin, a voulu traduire lat. acina (= acinus), petite baie, grain de raisin, que l'on trouve en a. fr. sous la forme aisne (grappe ou rasse de raisin). L'éditeur laisse le mot sans observation.
- ATINE, subst., animosité. Je dégage ce substantif du mot bizarre paracive, que, en dépit de la rime, un copiste ignorant a introduit dans le passage suivant, 6175 : Qui le roi Istonart de Frise par grant haînne Avoit tot perfendut et son fil paracive. Lisez par atine; l'éditeur lui-même, tout en songeant à parachève, nous informe qu'on peut lire par acine. Les mots par atine font pendant à par haînne. Quant à atine (forme fréquente), voy. aatine.
- ATIERIER (ie se prononce i), attirer, persuader, conseiller, concerter (non pas accorder, comme dit la note), II, 3697: Quant ensi que par forche furent tous attieries (eurent conseillé) Celle ordination...
- \*ATTIRS, 25670: Car en droit lieu où ilh fut son mostier attins Astoit une vieil mostier tot enmy les jardins. Attins n'a pas de sens; je lis donc, vu la consusion constante de c et t, accins (de acceindre) et je traduis: « où il eut tracé l'enceinte de son église projetée ».

Atise, subst., = aatine, voy. sous ce mot.

- Atise, subst., conformité, fig. allusion, 1295: Por un molin qui fut droit là, si at reprise La vilhette le nom de Molin par atise. Je ne me rappelle pas avoir vu ce substantif; néanmoins je le trouve parfaitement à sa place. Le lat. aptus a laissé sa trace dans l'a. fr. ate, apte, convenable; de là découle naturellement atise, convenance. « Le village a été, par allusion ou par adaptation au moulin qui y existant, appelé Molin ». Le manuscrit de Bruxelles porte antise, par l'effet de la nasalisation si fréquente devant t.
- \* ATYSELEIR, 10878: Plus demainent grant noise d'espée et de cutel, Que fevre de martel sus l'englomme atysel. Selon Borgnet, p. atysele (3° ps.) qu'il explique par attise, provoque, frappe. C'est inadmissible. Lisez plutôt à tysel. Mais qu'est-ce que tisel? J'y vois tesel (i p. e) = tessel, tassel, lat. taxillus, donc bloc carré.

  « Plus de bruit... [que ne fait] le forgeron de son marteau sur l'enclume à tassel. »
- Atoun, 1) entourage, suite, compagnie, 10411: [Le saint père] At Hubiert ordineit et trestout ses atour; 2530: Sachiés que li Flamens perdissent leurs atours; 2) attirail, II, 8656: ... si voient les atours Que mangons orent d'armes, si en ont grande errour; appareil d'instruments, II, 284: trestuit chis jugleours Ont corneit l'assemblée (le combat) par mult pesant atour; 3) parure, armure, armoirie, 3466: ... si porte teile atours Li conte de Viane, car ilh fut successours; 13940: Li contes de Cleirmont y avoit son atour, Qui fut d'or à un aigle qui astoit de rogour; 4) caractère, qualité, 12107: Et offisciens de sens et de parfaite atour; 5019: Reliques et joweals qui sont de noble atour.
- ATRAIT, chose qui attire vers, motif, mobile, 12247 : et por cesti atrait Fondat unc beal castel.
- Atraiture, action d'attraire; faire atr., attacher, rallier, 6520 : si fist noble atr. De paiins à no loy (foi); persuader, 2800 : Li prinche de Lovain li fist douché atr. Tant qu'il al deirin mist à son yrour roture. Éducation (de atraire, élever), 13703 : Selonch che qu'ilh astoit de nobile atraiture.
- Atrappere, prendre au corps, 9023 : Quil (l. Qui) fist prendre le conte un jour et atrapperer; priver de liberté, captiver, 9497 : Pepins fut attrapeis, li prinches soverains; del amour Alpays fut si forment atains. Quid? II, 8385, où l'évêque dit qu'il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'i pour s en syllabe atone placée devant la tonique est un trait distinctif de la phonétique walloune; cp. mineir (mener), digois, et tant d'autres.

doit comparaître à Rome « pour respondre à leur gengle atrappée ». A leur bavardage trompeur, captieux (participe passif à sens actif)? Borgnet voudrait lire atrupper pour obtenir le sens : Pour répondre aux mensonges qu'ils ont amassés contre moi; mais je ne puis l'approuver.

Atriweir à, accorder une trève, II, 11528.

Atroter (s'), se mettre au trot, accourir, 6400: cascun vers luy s'atrote. La traduction « s'atroupe », donnée en note, est fausse.

Audienche; ep, 25038, II, 1576.

Aufage. Borgnet n'a pas compris ce mot (signifiant d'abord un chef sarrasin, puis devenu synonyme de puissant, noble) dans ce passage-ci. 18863 : Frans dus, aufage Je vous donne la malle qui vaut bien un fromage. Il voit dans notre mot une inadvertance de copiste et propose de lire en gage. Ce qu'il faut changer c'est la virgule, qui doit être après, et non avant, le mot en question. L'éditeur a mieux compris au vers 22076.

Aufage, cheval (voy. Diez, II°), 3878 : Jusqu'en dens le fens (lisez ferit), mort l'abat en l'anfage (lisez aufage). Sur la méprise commise à propos de ce mot par l'éditeur, voy. anfage.

Auguenteir, j'ai constaté que dans la plupart des cas ce mot doit être prononcé auguementeir, cp. 253, 1595, 1783; on lit agmenteir, 3683; augumenteir, II, 6512.

Aŭxis, réunis, 3146 : Trestos les at mandeis et ensemble aŭnis. — La forme aŭner est plus usuelle.

AUTINE, voy. sous anline.

AVALEIS = avalois? 5387: La nuit at gaitiet l'oust li avaleis Thibaut.

Avantage, fém., 5636: cascun à s'avantage.

Avantale, avantage, profit, acquisition, 1603: Toudis par ses gens d'armes faisoit son avantalhe; 9127: C'est toute l'avantalhe Qu'ilh ot de celle guerre; 16884: Nobles barons de Franche, ne quereis avantalhe (ne cherchez votre intérèt). — Dans le premier passage, l'éditeur interprète à tort par aventure.

AVANTPARLIER, avocat, 24483; aussi parleir (l. parlier) tout court, 28517.

Aveals; faire ses aveals, faire à sa guise, à sa fantaisie, 33128. Expression bien connue, sur laquelle voy. Dicz, Il°, sous avel., et mon Appendice, p. 753. Le mot avel, aveal s'emploie en outre pour lubie, caprice, coup de tête, acte insensé, 27269: quant voit si fais aveals, Si at pris une lanche; 35887: [L'évèque Henri fit de nouvelles faveurs à l'église d'Andenne] Recompensation faisant des ars aveals Que sa gens orent fais. — Bormans: « des choses précieuses brûlées ». A part que l'existence d'un mot avel = lapillus est douteuse (voy. G. Paris, Chansons du xv° siècle, p. 7, note), cette interprétation répugne au contexte, tandis que tout est clair en lisant ors (laids) au lieu de ars. La loc. par nul aveaus équivant litt. « par nulle velléité », 11376: ... ly evesque de batalhe mortaus Ne se poiot adont melleir par nul aveaus (en aucune manière). — Voy. aussi avoiles.

Aventer, voy. sous abentans.

Aventures, revenus, émoluments, II, 2926 : et chis les aventures Averont por leurs vivres.

AVESTIR, investir, doter, 12601: Grant rentes acquist dont l'eglise at avestue.

\*Aviris, 37073: Les cendrez et la plueve sont ensemble avieis. — Mot mal lu? demande l'éditeur. Bien certainement, d'autant plus que la rime est en is; lisez aunis (mélés).

\*Avient, verbe; impossible de comprendre cet indicatif présent dans le vers 5724:

Tongre si fut destruite et ensi mise à nient Por le pechiet de peuple, car pechiés si avient: Bins, honeur et bonteit qui le pechiet ne crint, Et fust aussi puissans com jà fut Constantin, Si covient en la fin qu'en li soit bins extint.

Ce passage ne donne un excellent sens et une construction correcte qu'en lisant anient (= aniente, anéantit), en supprimant les deux-points et en plaçant un point-virgule au vers suiv. après bonteit.

AVILHE, 1. petit cours d'eau; 2. abeille; voy. sous anilhe.

\*Avirée, part., II, 10820 : Forment sunt corochiés qu'ensi fut escapée Ceste gens namurois[e], qui là fut avirée. « Tournée, virée de bord, partie? » demande l'éditeur. Non, il y a là une simple faute de lecture; lisez aünée (rassemblée).

- \*Avyruse, 2395: Vers Galles chevalchat; la citeit deliteuse Qui fut Lutesse dite, entra mult avyeuse. L'éditeur propose awireuse, mais cela ne fait qu'obscurcir le sens et même le fausser; il faut ici, comme tant de fois, substituer n à u et lire anyeuse: il entra dans la ville plein d'ennui. On sait que notre auteur use de la forme féminine ou masculine, singulière ou plurielle, tout à fait au gré de la mesure ou de la rime. Anieus, ennuyeux, ennuyé, revient souvent; cp. 4192, 7416, 28020, 31763.
- AVINE (s'), 35813 : Et Ogier de Mangnée d'autre costeit s'avine. Bormans : s'avance, arrive? Sans doute; probablement une forme de présent wallonne de avenir (arriver), cp. au v. suiv. s'achemine.
- \*Aviteis, honni, 4646: Par cuy avoit esteit ensiment aviteis. L'éditeur a mis à dessein, contrairement à son texte, avileis. A la vérité, aviteis est, comme forme verbale, plus improbable qu'avileis (l'auteur aurait dit avilhiés, conformément au bon usage et à son habitude); je réprouve donc l'un et l'autre et j'écris à viteis (dans l'avilissement).
- Avoial, adj., 8166: ... de faire edifier, par le bois avoials, Maisons et habitacles. « Ou anoials, incommode », dit la note. Anoial serait en contradiction avec l'épithète delital qui est donnée au même bois trois vers plus loin; avoial est avoiable et doit signifier abordable, traversé par des voies, facile à parcourir.
- Avoie, adv. = en voie, all. hinweg (loin); remineir avoie, emmener, 27311. Aujour-d'hui en wallon, èvoie.
- Avoier, envoyer (encore d'usage en wallon), 38800.
- \*Avoiles, II, 6321: Al noble roy englès ... en disant teils avoiles Que chouse mal segure astoit, par sains Tibals, De lui faire batalhe sus les plains de Bordeals. La rime indique la correction aveals (lubies, choses présomptueuses, voy. pl. h.); il n'y a donc pas lieu de penser, avec l'éditeur, à avolé (fuyards, étrangers), qui, d'ailleurs, ne conviendrait en aucune façon.
- Avoirier, avérer, certifier, 6805 : ly escris l'avoirie. Varie avec avoirir, II, 2990 : bien le puis avoirir.
- \*Avuée, subst., 25017: Bin sont XL<sup>m</sup> celle male avuée. L'éditeur, qui ne s'aperçoit pas qu'il faut lire aünée (assemblée, troupe), invoquant encore ici le mot avolé (voy. avoiles), traduit par étranger. La même correction est à faire, II, 2350: Ferant... ot sa gens avuée; ici l'éditeur a eu recours a « avoiée, conduit, mis en campagne. »
- Awoteron, bâtard, II, 9809: trahitre awoteron. Aussi awoitron, 5833. De l'anc. fr. avoutre lat. adulter. En wall. mod. awoiton.

- BAAR, bai, II, 10166: II° chevals et plus, que blans, que noirs, que baars. La mesure exige que ce mot soit prononcé en une syllabe; d'autre part, une contraction de ba-ar (= baiart) en bâr est un fait tout à fait insolite. Je propose donc la suppression du dernier que. Le terme noir baiart se voit ailleurs, ainsi que rouge baiart.
- Baasse, subst., 8785: Le repouse quoite vos cors com la baasse. Forme variante de bagasse, baiasse, fille, surtout fille débauchée; sur l'étym., voy. Diez I, v° bagascia. Au v.1864 (rime en esse) on trouve baësse.
- \*Babours, 32912: A la pasque florie revint en ces babours. Au lieu de ce mot incompréhensible Bormans propose fâbours; on pourrait aussi mettre labours, pr. champs arables, puis, par extension, pays, contrée en général.
- \*BACEL, 5328: Tot parmy le bacel. B. en note: « sur la terre, le sol; on peut aussi lire vacel. » Sur quoi se fonde-t-il pour préférer bacel, que personne ne connaît, à vacel, vaucel (vallon), qui est un mot courant? cp. 16582: ne say mont ne vacel.
- BACHE, 27222: Symon de Chaineez qui tot gettoit en bache; 31110: Qui (= que) des chevals ont mis les Huyois dissolus le[s] tiestes droit en bache de la fontane sus, si les ont abevreit. Quid? bassin? Godefroy a bache, goulet, tranchée pour conduire l'eau.

BADOUR, voy. baudour.

BAESSE, voy. baasse.

- Bai, subst., 14744: Ilh ne donroit de Charle une fuelhe de bay. L'éditeur y a trèsbien reconnu le mot anglais pour laurier. En effet l'anglais dit bay-tree, litt. arbre à baies; cp. l'all lorbeer, propr. bacca lauri, la baie du laurier, puis le nom de l'arbre (dans ce dernier sens, du genre masculin). Je n'ai pour le moment, aucune autre preuve de cet emploi du mot bay ou baie en français.
- Bai, adj., nom de couleur, est appliqué à l'épée, sans doute pour motif de rime, 2237 : Atant le fiert un cop de son espée baie.
- Baine, voic, 7225: L'estour li at compteit que faire sur le baine Devoit contre Paris; 18982: Ens en paiis de Franche vuie (vinent?) parmi le baine; 10983: qui giest mort sus

- la baine; 20334: Hesbengnons l'ont enclouz trestout enmi le baine; 29536: Et viechevaliers y oit dessus la b.; 34347: Et li nostre evesque est chaius desus la b. Bormans dit ignorer le sens de ce mot; cela vaut mieux que d'y chercher, comme son prédécesseur Borgnet, le sens de ban, assemblée, armée, qui ne convient en aucun cas. Ces éditeurs, cependant, étaient en situation pour connaître le mot wallon bânc, voie (voy. Grandg.) all. bahn, flam. baan, chemin.
- Baisier son siège, II, 9719: Le sien siège baisat et li furent ostant; 10124: ... or vos yray paiant Chu que vos me fesistes mon siège estre baisant. Cp. le texte en prose, t. VI, pp. 159 et 169. Cela doit être une locution familière pour « renoncer à ses fonctions », rendre hommage à celui qui doit succéder. Bormans songe à baisser, et traduit, dubitativement, par « quitter, abandonner ».
- BALAINE, sens fig. = monstre? 28773: Li conte de la Roche qui est une balaine.
- Balanche, 1. fig., arbitre, 20616: Qui del engliese astoit juste et vraie balanche; 2. par teil balanche que == sous telle condition que, II, 850. Mettre en balanche, peser, examiner, 38722: Ensi que je diray quant à la cognissanche Venray de la mateire qui che met en balanche; mettre en danger, 16081: Coment Charles metit ses barons en balanche D'estre trestos destruis; jetteir en b., 36733: tout getat en b. (non pas, comme veut la note: mit en confusion, perplexité, mais: menaça de destruction).
- BALANCHIER, jeter, lancer, 5264: Le neis et la (sic) surchil en la prée balanche; 22884:

  Atant fiert un grant cop sus le mal et balanche; faire tournoyer, 17280:... ù li
  vens jus et sus le tournie et balanche; fig. berner, 13647: ly diable moy balanche.
  Cp. Baud. de Seb. I, p. 331, v. 90: Puis le fist en sa chartre balanchier et ruer.
- Balhe, puissance; tenir en sa b. 16900; ailleurs barrière, 1608: Onques pour lui pitons n'issirent de leur baille.
- Baltier, donner ou tenir en main, acceptions usuelles; mais aussi prendre en main, saisir, II, 8244: Encor me vuelt ochire, se il me puet balhier.
- Bals (cas-sujet sg.), bailli, administrateur, 29040: Comment l'evesque est mors qui de Liege astoit bals. Variante graphique de bail, nom. baus.
- Ban, sens concret, feudataire, II, 9050: Il assemblat ses osts de bans et de fiveis; II, 9174: Encor demorront bans mult lon temps sens refaire. Dans le deuxième cas, Bormans traduit: soumis au service militaire. Je soupçonne une faute et propose baus, tuteurs, administrateurs (d'une somme en litige), cp. bals.

- \*Bandour, 5031: Mult de chouse le (l. li) dist l'evesque sens bandour. Selon la note: « pour bandon, qui est dans Roquesort.» Tout le monde connaît bandon, mais que viendrait-il saire iei? Lisez plutôt bandour, et tout est clair.
- Baras, nom du diable, 3240 : et li dyable baras (il faudrait une majuscule) s'en alat tos bruant.
- BARBANGNE, 1055: Puis vat parmi l'estour à l'espée barbangne. Selon la note: « intrépide, la qualité de celui qui tient l'épée, transportée sur l'épée même, voy. Gachet, v° barbé. » J'en doute, et je pense qu'il s'agit plutôt d'un pays: épée de Barbarie, cp. 3875, l'espée d'Artage (l. Arcage Arcadie). Conversion du suffixe erin en angne.
- BARBIER, = barbiere, mentonnière, II, 9958.
- BARGANGNIER, BARGENGNIER, d'ord. marchander, a parfois la valeur de : tergiverser, hésiter, 4919 : Atant entre en chemin, plus avant ne bargangne (cp. la formule : sans faire altre bargangne, sans plus de façon); manigancer 16818 : Mult bin perchoit cascun che que Jehan bargengne (la note indique ici le sens baragouiner, que l'on suppose identique avec notre verbe; il y a là une double erreur). Le subst. bargangne, pr. ce sur quoi on marchande ou négocie, signifie parfois simplement affaire, ainsi 874.
- Bars, plur., barrières, 32628, 34492; poutres, II, 10153: et li murs et li bars sont ars et tos destruis; limite, terme, 18388: le jour at pris ses bars, Car la nuit est venue (on est surpris de l'explication de la note: bars pour baraterie, échange); cercle (d'un heaume)?, 20310: Trestout le porfendit et a rotes ses bars, cp. 21779 (où il est encore question d'un heaume): Tout parmi le trenchat cercles, bares très fors. Ce vers n'est pas très-clair; il faut en tout cas une virgule après trenchat, et puis lire peut-ètre: cercles et bars très-fors. Ou « cercles barés »?
- BATELHERESSE (tour), 1872: Et del temple Venus la tour batelheresse Voit. Tour fortifiée, crénelée. Voy. ma note ad Bast. de Buillon, 68 (p. 235).
- BATELHIER, ranger en bataille, II, 9770 : Et li Grans ont leur gens serée et batelhie ; fortifier, II, 10753 : à tours bin batilhie.
- \*BATELLE, II, 3798: Li uns broche vers l'altre le pendant d'un batelle. Il est évident qu'il y a ici une faute de lecture et que l'auteur a écrit vacelle (vallon), cp. plus haut bacel.

- BATISTAL, ALE, ELE, BAPTISTAL, bruit, tapage, batterie, mêlée, combat désordonné, 933: sens batalhe ordineir, mains tot en batistale (« se tenant sur la défensive », dit erronément l'éditeur); 5321: là fut grant batistale; cp. 19314, 24216, II, 6317, 8196; babstistal (forme monstrueuse), II, 8302.
- \*BAUCHEL, 3926: En l'estour est ferus tot parmy un bauchel. Selon Borgnet: pour bauçant, cheval de petite taille; selon moi, mauvaise lecture p. vaucel, vallon; je lis également vaucelle II, 1764: Si les ont reculeis par deleis un baucelle.
- BAUDOUR, BAUDEUR, joie, allégresse, II, 9429: A Pirire s'en vont; là trovont grand badeur; audace, hardiesse, surexcitation; faste, magnificence; 1149: mes cuers à che s'aheure Que del bon dus Priant vous die la baudure (l. baudeure); 3457: je croy que li Tongrois perdissent leur badours (eussent déployé en vain leur bravoure); 5013: un roi qui fut de grant baudour; 24595: Et là fist une engliese qui fut de grant baudour (luxe, magnificence); II, 8349: Mais quant il vit l'enqueste, si fut de teil badour (irritation). Le mot ne signifie pas autre chose que valeur, vaillance au v. 21490, où Borgnet essaie diverses conjectures: xv\* hommes y ot noyés de grant baudour.
- BAULHIER, danser (sens figuré), II, 8243: chi vient uns aversiers Qui at de nos Huiois bin xij fait baulhier. A la rigueur il faudrait bauli-er, mais notre auteur se permet souvent la contraction de la finale ier en ier.
- Bealepart, nom propre de lieu, = Beaurepaire, II, 3283.
- Becer, bègue, 36875 : Lambiert le beche; cp. les formes picardes beique, bièque.
- Becnu, qui a un nez à bec d'oiseau, II, 10612 : Et li bechus de Wonck. Manque dans Godefroy.
- BEDEL, bedeau, sergent; employé comme qualification injurieuse, servil? 5348 : sa male gens bedel; 15345 : al trahitre bedel; II, 10579 : le traitour bedial. Voy. aussi Gachet.
- Bellement, doucement, lentement, 1028: Reculant vers le bois bellement à compas.
- Belloi, Belloir, action contraire à la loi, injustice, fraude : 3151 sens beloie (formule d'affirmation) : 30440 : Issent de la citeit et vinent al bellois (par voie détournée, en cachette), II, 11427 : et si tesmongneroie Que li autres barons ont gaigniet sens belloie (sans faire tort à personne); l'éditeur, prenant sens belloie pour la

- formule que je viens d'indiquer, a placé ces mots entre parenthèses; mettre à belloi, faire tort, II, 6942; estre à belloie, 9398 (voy. le texte à l'article abeloie), être dans le tort, avoir le dessous.
- Bellue, lat. bellua, II, 9567: Adont sur une cheval se montat la bellue (le monstre). Il s'agit d'une comtesse. Cp. balaine.
- Benche, subst. fém.: 11597: Rentes ne poioient tenir por une benche. Selon Borgnet, banse, manne, panier; j'insère cette interprétation sous bénéfice d'inventaire. Ne faut-il pas plutôt lire une abenche (v. ce mot)?
- Brolle, mot bien connu pour bouleau, lat. betulla, que l'éditeur a méconnu en l'interprétant par perche au v. 2005: Sus une pileit drechiet plus haut c'une béolle. La vraie signification, par contre, lui est assignée au v. 7649. Cp. 37521: Une hameide prent qui astoit de beolle. Wall. beyol.
- Bernewier, chevalier, guerrier, 12813 : li nobles berrewier; 14998 : Avant, frans berrewier! Voy. sur les diverses applications de ce terme, l'excellente étude de Gachet dans son Glossaire, et Diez II<sup>e</sup>.
- Bersaut, but auquel on vise, variante de berseil, bersail. Loc., faire bersaut de, faire l'objet de ses attaques, de ses ravages, 5403 : Le paiis destruent et en font grant bersaut.
- Berseir, Bierseir, d'ord. percer de coups, a aussi le sens général de battre, frapper; 9025:

  De scorgie où avoit aguilhe d'achier clair... le fist batre et bierseir; 17014: Cascun estraint le brant et prendent à bierseir; 17789: Tollons li l'esclawinne et le vuilhons berseir.
- Besains, 3852: Mais à eas olt batailhe et orible besains. Selon Borgnet, pour besoing, affaire, travail; je croyais d'abord à une faute de lecture p. bestains (= bestent, lutte), cp. bestains 1928, bestent 36027; mais besains p. besons rentre dans les faits phonétiques particuliers au langage de l'auteur et Borgnet doit avoir raison.
- Besongne, besoin, traité en masculin, 42 : quant ce vint au besongne <sup>1</sup>. Besongner, être nécessaire, 8244, 13233 : Puis fist d'autre costeit une pont qui besongnat.
- BESSON = besoing, II, 11858: Ils ne feront socourt por queilconques besson.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il faut remarquer que notre poëte passe volontiers d'une forme masculine à une féminine, sans pour cela changer le genre grammatical; il traite beson, besoing et besongne de la même façon.

- BESTAIRS, SESTERT, voy. plus haut besains.
- Beria, se figer, 10377 : Moulhiés (1 moulhie) fut en sane qui tol (1. tot) altour betist; 30789 : Plains fut de sane betis. La forme beter est plus connue.
- Beure, hoire, 18414 (à la rime); forme encore en usage à Liége.
- Bials? 24246: car li evesque vrals Li at donneit un coup droit par desoz les bials. Quid? Je pensais d'abord à blials, pluriel de blial, bliaut, vêtement de dessus, tunique (ce mot est bissyllabique, mais J. d'O. aime les contractions de ce genre). Mais ce qui me laisse dans le doute, c'est que le couplet a pour rime normale ais (vrals du vers qui précède est fictif p. vrais) et qu'il faut en réalité un mot en ais, ce qui exclut blial. L'emploi du pluriel donne aussi à réfléchir. S'il s'agit réellement d'un vêtement, on pourrait corriger brais braies. Ce qui me semble, en définitive, le plus naturel, c'est de lire brais bras.
- Bidans, II, 7967: Et grant plainteis de gens qui bidars sunt nomeis. Cp. II, 9190. Fantassins mercenaires; chez Froissart bidaus (voy. mon Glossaire, voy. aussi Gachet sous bedel.
- BIENFAIT, dans le sens fréquent d'acte de prouesse, passim, p. ex. 5302 : Il n'encontre persone qui de ses bienfais n'ait Al brant poitevinale.
- BIGAUT, purin, fange, II, 1185: Dedens un grant fosseit de bigaut les buttoit. A Liège begd, à Namur bigau, dont l'origine est inconnue.
- BILHE, bâton, 9487: Elle en fait son plaisir, car elle tint le bilhe Si qu'ilh outre son greit n'ose ploiir le tilhe (l. cilhe); 13087: Si fut droit là c'Ogiers ferit parmi le bilh.

   Tenir la bille, fig. être le maître.
- Bin alts, pr. heureux départ, fig. bon commencement, succès, 24207 : Johan... At fendut jusqu'en pis à celle bin alée; 26469 : Mains li cuen de Lovain paiat sa bin alée, Car ilh morit cel jour.
- Biss, nord, 1287: Que Tongre giest enmy al costeit devers bise; tempète, 808: jamais ne partiront Par bises ne par vens.
- BLAINE, 10993: Atant n'ont attendut, sus ces cherois de blaine Ont trosseit leur harnois.

   Quid? On trouve dans les glossaires blenel (tombereau, charrette), qui peut en être un dérivé et que l'on rattache au moy. lat. benellus, dim. de benna. Identifier

- notre blaine à béne (wall. benne, banne) me paraît hardi. Je pense plutôt que blaine exprime la couverture de grosse toile dont les chariots sont couverts; or, on a en allemand blane (voy. Grimm), qui a précisément ce sens.
- Blamer, flamber, brûler, 5427: Les seux buttent par tout, la terre vat blamante. Mot encore wallon, que Grandgagnage laisse inexpliqué. Il peut tenir de l'anglais blase, flamber (par blasiner, blasner, blasner).
- BLANC JEUDI, jeudi-saint, expression encore courante, II, 3250. On comprend que je ne reproduise pas ici ce qui a été dit ailleurs sur l'origine de cette dénomination, qui se rencontre aussi chez les Flamands (witten donderdag) et dans certaines contrées d'Allemagne.
- Blandin, sens ord., caresser, flatter, 229; parler oiseusement, 8666 : De quoy je moy tairay sens plus avant blandir; dissimuler la vérité, tromper, 19890 : n'y vault rins li blandir.
- Blès, 680: Dont Sycambins sont mors et navreis et mult blès. On ne trouve nulle part un adj. blès au sens de blessé; il faut donc y voir un pluriel de blet (atteint d'une meurtrissure) ou bien une forme masculine de blèque, pâle, livide, flamand bleek, allemand bleich.
- BLIART, tunique, forme variée de blial (voy. bials), 11972: De son bliart stoppat ses plaies li liars; 17124: Son bliart estorchat (l. escorchat), car nul arme ne quist.
- BLOUSEIR, tromper, 8352: sachiés paies (lisez pais pas) ne vous blouse. Borgnet dit que blouse est pour bloise, mais bloiser veut dire bégayer. Nous disons encore se blouser, se tromper, et il est douteux que ce terme soit tiré des blouses du billard. Je le rapproche, en attendant meilleure information, du rouchi bleusse, mensonge, qui tient sans doute de bleusse (bleu), cp. en all. blauer dunst, pr. vapeur bleue mensonges, néerl. blauwe bloempjes, fleurettes bleues, même sens; franç. contes bleus. Qui sait si fr. bluettes, balivernes, n'est pas distinct de bluette, étincelle?

Bollans, lisez, comme le propose Bormans, vollants, voy. volant.

Bolle, bruit, tapage, verbe boller, crier, voy. l'article aboller.

BOLOUSEIR, être en ébullition, au fig. 1352 : Sachiés que de vilteit tous ly cuers li bolouse.

Bouce, Bouche, jugement? 28447: S'ilh ne vint (comparait), en le boche le convint demoreir Des hommes de la Pais (rester sous le coup du jugement des...?); réputation, II, 6161: de sanc et de bouce de bonne ancesserie (famille, lignée). — Cp. Baud. de Seb., II, p. 101, v. 436: Li prestres avoit bouche d'estre bon latinier.

Boaccus, forme wallonne p. bourgeois, II, 4586.

- Bost, boste, boite, caisse, 1800: le bost Où est le tresorier (trésor); 8816: Car ly Franchois ne sont mie ensermeis en boste, Ains sont desus la prée. On pourrait, au besoin, dans le second exemple admettre une licence p. bos (bois).
- BOUBILHE, BOBILHE, quid? 5782 : Puis morit (l'évèque Ursitien) saintement et si vous dis bien qu'ilh Fut, deleis Sains Servais, enterreis en la ville De Treit, droit à Saint Pire, dont trovat la boubilhe (selon B., l'esp. bobilha, cruche, vase à boire); 1841 : [Mais le sanglier, traqué par les chiens] les at tant rinchiet la bobilhe Que tous les at navreis (ici B. traduit par boban, présomption, ce qui n'est pas probable); 13091 : là rinchat leur boubilhe, Car ilh en detrenchat plaine me corbilh (« rincer la cruche », dit l'éditeur, qui ne pense plus à boban, « doit être une locution proverbiale dont il m'est impossible de déterminer le sens précis »); 9484 : Or n'at Pepin personne qui de noste (corrigez avec l'éditeur croste) ne milhe Le demande ne ruse ne rinche sens (1. ses) bobilhe (selon l'éditeur : Pepin n'a plus de rapports de samille, ni personne pour ranger et rincer ses vases de ménage). - Je ne suis pas en état d'éclaircir ces passages; le premier doit être livré à un connaisseur des antiquités de Maestricht, dont l'évêque en question « trouva la bobille »; quant à « rincer la bobilhe », ne serait-ce pas une expression analogue à « rincer le museau, laver la tête »? Bobilhe peut être un dérivé de bobas, lèvres, qui se dit dans les dialectes du Midi (ep. fr. babine). Le quatrième passage ne paraît pas avoir été bien compris par l'éditeur; voici ce qu'il me semble vouloir dire: Pepin, après avoir renvoyé son épouse Plectride et s'être uni à Alpaïs, n'a plus personne qui lui demande raison de quoi que ce soit et qui lui fasse des remontrances.
- \*Bournes, II, 10661: à grans bourbes cornues. Bormans propose avec raison de lire bourles.
- Bourle, gros bâton, massue, voy. mon Glossaire de Froissart; 27403, et Il, 10661 (où il faut lire bourles).
- Bousza, 1331: En bon estat regnat chis roys dont je vous bouse. Forme wall. p. boise; le verbe boisier signifiant généralement tromper, donner le change, il vaut peutêtre mieux accepter la variante du manuscrit de Bruxelles, qui a louse (je fais l'éloge), pour laquelle se prononce aussi l'éditeur.

Bows, boue, 36865.

Braeurs, 28569 [Les Liégeois seraient d'excellentes gens, s'ils ne s'avisaient pas de toujours tourmenter l'Église et d'en médire par le conseil] Des hauls braeurs qui sont (on a imprimé soit) d'autre terre avaleit. — De braire, crier ; donc criailleur, brailleur?

- Brahars, terres en friche, 30392: Plus de xi en at getteit sus lez brahars (ici terres en général). Sans doute de l'all. brach, incultus, ager incultus, dont tient probablement aussi fr. brahaigne, brehaigne, stérile, que Diez, toutefois, explique différemment.
- Brai? 4243 (il s'agit d'un cheval) : Jovenes, et reveleus, fins et de membre bray. Quid? Selon B., = brac, mince; mais ce mot où l'a-t-il rencontré?
- Braie (lassier en), laisser dans la fange, dans le pétrin, dans l'embarras; 2227 : le roy lassent en braie. Borgnet voudrait lire sens braie « sans culotte », puisque d'après le vers suivant Trémus lui en rend une; cela est tout à fait inutile. Au surplus, la braie du vers suivant, à laquelle se réfère l'éditeur, est plus que problématique; ce vers est ainsi donné, selon lui, dans le manuscrit : Tremus le remontat, livreit l'at tybus draie, et c'est lui qui, par conjecture, en a fait : livreit l'at ly uns braie. On peut tout aussi bien imaginer livreit l'at il Busdraie (nom propre).
- Braher, ceinture placée au-dessus des braies (haut de chausses), 17268 : Lassième aleir, u trestous porfendus Sereiz jusqu'en brailer. Mot très répandu; il ne s'agit donc pas de l'ouverture de la culotte, comme veut B. à cause du wallon brayette.
- Braire, crier; au sens de proclamer, 10614: haut pronunchier et braire.
- Brals, II, 6302: Quant ilh oiit nomeir les noms des .c. vassals, Grant paour oit al cuer, car ilh les sent (connaît) si brals Que troveir ne porrat des si especials. Selon B. braves; en effet, brals étant placé dans un couplet en ais wallon doit être brais, qui à son tour peut être braus (fr. braves), cp. clais, claus.
- Branche a diverses acceptions s'expliquant toutes assez aisément. Ainsi race, lignée, 30121: L'evesque... qui fut de noble br.; espèce, 34455: Roboit les marcheans et gens de toute br.; personnage, 8136: A roy fut consilhire et sa plus maistre br. (le principal de ses officiers); 9058: Delle abbie est issue li doloreuse br.; 10465: com la premiere branche (le premier de la série) .xxx. ans regnat à Liege; partie d'un tout: 30929: car c'est (il s'agit de Liège) la soustenanche de toute l'evesqueit et la plus maistre br.; 35378: Le casteal (au château) de Covin renovelat ses br. (ses diverses parties).
- Brandir, marcher? 17125: A guise de laron s'en vat et tant brandist Qu'ilh trovat une palmier (pèlerin). Signification tirée, comme le pense l'éditeur, de celle de remuer ou de s'agiter.

Brancoier l'espée, brandir, 993.

- Brasel, 3939: Plus de xl en at getteit en la brasel. L'éditeur ne dit rien sur ee mot; il doit, je pense signifier poudre, poussière ou gravier, donc bresel, breselle (a pour e atone), substantif verbal de bresiller (diminutif de briser), réduire en petits morceaux.
- BREDART, sorte d'arme, II, 1623 : et li pietons de haches, Espaffus et bredars les tuent et de maches.
- BREHANT, tente, 3544: Les Tongrois retournent as tentes et brehans (manuscrit de Br. brechans); 30176: Ilh fait tendre ses treis, loges, tentes et brehans. Voy. sur ce mot le Glossaire de Gachet; à ses citations ajoutez le Bast. de Buillon, 981.
- Brehangne, stérile, sig. infructueux, 8200 : Se voleis escuteir, elle (la chanson) n'est pais brehangne, Car boin fruit porterat : 25903 : Les œvres furent faites qui ne sont pais brehengne, Mains mult fructissans. Le mot brehaigne est encore dans Littré; à Liège on dit brouhagne; voy. aussi brahars.

Bresse, voy. l'article suivant.

- BRESSEIR, forme wall. de brasser; au fig. II, 3741: Une male brassée avons esteit bressans. De là subst. bresse, brassée, fig. menées secrètes, manigances, 10180: la dame fait promesse.... D'amendeir telle bresse; bressine, brasserie II, 7340 (les molins et bressines); bressée, affaire malencontreuse, 25020; Or vierat ons bien tempre comment serat alée La victoire et la chose de celle grant bressée; 30027: Droit à heure de nonne avint autre bressée. On trouve aussi a p. e dans brassée II, 3741, et dans le verbe brasseir II, 8392.
- Bretesse, 20401: [Ils ont abattu une si grande multitude de Colonais] que une aynesse Ne le porteroient en carois ne en bretesse. Borgnet traduit à faux « sur une place ou dans une forteresse ». D'abord bretesse n'a jamais signifié une forteresse, ni carois une place; puis je pense que nous avons à faire à un mot distinct de bretesque fr. bretêche (voy. Littré), bien que, peut-être, d'origine commune. Le sens appelle plutôt l'acception: tombereau, qui peut fort bien se déduire du mot germanique bret, planche.
- BRETESSEIR, 1858 (il s'agit d'une truie): car tant fut trahitresse Qu'en bois soy remuchat, et Richier la bretesse; Quant (tant que) cheval puit courir, s'en vat par la maresse.

   Le sens indique: traquer, poursuivre, mais le mot est inconnu dans ce sens.

  Borgnet voudrait à tort le tirer de bretter, ferrailler, chercher querelle.

- \*Brits, II, 8036: Chis sunt ensevelis en lieu qui fut briés. Ce mot est suspect, d'autant plus qu'il faut deux syllabes, dont la dernière en ies équivalent à is; je soupçonne benies benis.
- BRINENT, orthographe et prononciation wallonne de briement (i = fr. ie) = bref, aussitot; on ne comprend pas que l'éditeur ait remplacé cette forme, qu'il suppose dénuée de sens, par une forme tout à fait insolite, brievment, au v. II, 8146 : si l'enmeinent briment. Il fallait soit briefment, ou briement ou brieument.
- Broir, 28734: En ces Ardenois sontentreis par teil enfroie Que plus de .m. en ont getteit en celle broie. Je ne connais pas ce substantif; le sens me dispose à y voir une variante de braie, limon, fange (v. pl. h.). Je le rencontre encore II, 3963, revêtu du sens figuré: vétille, chose vile: [L'évêque fut quitte des 14300 livres qu'on lui réclamait] tout por la broie Que il devoit à (— au) duc. Borgnet, qui ne s'est pas arrêté à notre premier exemple, invoque ici un mot bro, champ, pays, mentionné (sans autorité) par Roquefort. Pour l'acception figurée que je prête à braie ou broie, je rappelle l'expression métaphorique allemande « sich um einen dreck (fange, boue) zanken » et sembl. Toutefois j'accorde que en celle broie peut aussi valoir : dans ce carnage (dér. de broier).
- BROHER, 6286: Tant ochist d'Osterins, la pute gens renoie, Que chascun le fuiiot, qui plus avant ne broie; 9400: Hubier li dist tout hault que plus avant ne broie. —

  A sa manière, l'éditeur, qui ne dit rien sur le premier cas, explique le second par « broche, avance ». Le verbe doit signifier « détruire, tuer », et le plus naturel est de n'y voir que notre mot moderne broyer.
- BRONDELHE, 10140: Pour les joweaus partir entrent en teil brondelhe Qu'ilh courent sus l'un l'autre. Le sens « dispute, querelle » paraît sûr, mais la forme ne l'est pas autant; il faut ou lire broudelhe, ou tenir n pour épenthétique, ce qui est fréquent, devant les dentales surtout. Je rattache notre substantif à un verbe brodeler, faire un mélange, du gâchis, mettre en désordre (cp. l'all. brodeln); le primitif brodi est encore liégeois (faire quelque chose vite et mal). Brouiller a la même origine, et brondelhe ne dit, en effet, pas autre chose que brouillerie.
- \*Brongne, 30224: Baldwin (pron. en 3 syll.) de Bersez, qui ot brongne veyue. —
  Bormans: « Une cotte de mailles éclatante? Un visage brun? Le texte en prose
  n'est pas plus clair. » Bien au contraire, le texte en prose lève tous les doutes,
  puisqu'on y lit: Baldwin li borgne de Berses; pourquoi ne lirions-nous pas borgne
  veyue, c'est-à-dire « la vue louche »?
- BROSTE, 1804: Pour chivres y avoit viande(s) asseis et broste (terrain à brouter, pâture).

La signification s'élargit en celle de prairie, champ, 6360: Quant voit Theodebiert son fil dessus le broste (non pas buisson, comme veut la note).

Bav, forme wall. p. bruit, 2138, 5101, etc.

- BRUÏNE, brouillard, 6172; Ly jours sut beaus et cleirs, si chaiit la bruine (cp. 7030, 24252); 10859: Mains n'i puit avenir par la grande bruïne (à cause du grand brouillard; il ne s'agit pas de burine); fig. trouble, désordre, 35134: La tempiestez cessat et la grande bruïne; mettre en bruïne, mettre sens dessus dessous, II, 5921: Li evesque Henris, qui avoit grande hayme (l. haine) Auz Ligois, qui Monsort li ont mis en bruïne. Cp. mon Gloss. de Froissart et ma note ad v. 5754 du Bast. de Buillon (mettre à bruïn); le sens du mot actuel bruine, wall. brouhène, s'est modissé.
- Bauïne pourrait être fautif p. burine (tapage, bruit) au v. 3899 : D'altre costeit Frisons y mainent grant bruine. Cependant, comme burine se trouve déjà à la rime dans la même laisse, il vaut mieux le rattacher au précédent et traduire par mélée, tumulte. Borgnet l'identifie sans scrupule avec bruit.
- Bacixa, adj. fém., 37818: Partant que nuit astoit, qui toute astoit bruyne. « Sombre, obscure », dit Bormans. Cela ne parait pas faire doute, mais la preuve? Notez qu'il nous faut un masc. bru-in, qui n'existe guère. Il y a donc lieu d'imputer à l'auteur ici une licence de rime un peu violente: bruine tiré de brune. Le subst. bruine, trouble, peut y avoir concouru.
- Barian, bruyère. 1887 : car voisins et voisine Vont sovent sestoiler là dessus la bruine, 11849 : Nycolas de Duras s'en vint par la bruine.
- Barm, 58182: Là oit grande discorde, tot en covint bruir Le capitle et l'engliese, et grant painne soffrir Les proidhommes loials... Selon Bormans: faire du bruit, être en rumeur. Je ne pense pas; on pourrait admettre quelque sens métaphorique de bruir (brûler), ou bien corriger burir, se quereller, primitif de burine. A la vérité, je n'ai pas d'autre exemple de burir dans ce sens!. Cp. l'art. burine.
- Batissayt, 13102: Les assalt et destraint, trenchant neis et surcilh, Parmi une caple aloit bruissant de teil pilh. « Tapageant ». Le passage d'ailleurs m'est obseur.

<sup>1</sup> l'ai signaié durar = se hacer avec fouque, dans les 11. 5851 et 6197 des Enfances Ogier; ce verbe se ramine facilitates à furir = templates.

- Bautesse, 10190: Une messagier envoie, portant une brutesse (— unes brutesses) Qui furent plaines d'eawes. Quid ? Borgnet appelle buté, pot, cruche, et le b. lat. butta, tonneau, pot, vase, mais cela ne nous éclaire pas beaucoup.
- BUBANCHE, pr. orgueil, présomption, faste, éclat, appliqué à un haut fait de guerre, 25221 : Ligois n'ont pais perdut .m. hommes en la bubanche. L'auteur s'est servi du même mot sous sa forme masc. bubant, avec la valeur de vacarme, tumulte, II, 4624 : Là ot mult grant bubant.
- Bužz, lavage, employé figurément pour carnage, 16236 : U nous morons trestous, u ferons teil buée C'on en sarat parleir jusques en Galilée.
- Burroi, vanité, pompe, ostentation, éclat, vanterie. Notez les expressions à buffois (avec éclat, fièrement), 30447; sans buffoit, cheville d'affirmation, sans tromper, 4260. Ce qui m'a frappé, c'est l'emploi adjectif du mot, 9185: Les menchongnes creoit del trahitre buffoy; II, 9041: D'Awans et de Warous li linage buffois (orgueilleux).
- BUHOUR = behourt, combat, II, 2091: Quant Ligoois l'entendent, s'enforche li buhour.
- Busses, entraves, aussi buyses, buses, busses: 10687 (enfiergiet dedans busses de fier), 17229 (les busses rompent), 18703 (par dedans grandes busses ... li at les piés fermeit). Notre mot est identique avec bûche; la même chose est rendue par fust au v. 10692; voy. Grandgagnage, II, p. 563 v. buise et ma note. Le mot n'a, pour la forme, rien de commun avec lat. boja, fr. buie, auquel le rattachait Gachet.
- Bulaine, 8991: Cascun l'escarnissoit: les femmes de bulaine, Femmes aus chevalirs et princesse hautaine... Ont tant parleit de (= du) roy... Que faut-il entendre par bulaine? Les notes de l'éditeur nous abandonnent en ce point.
- Bure, = bu, buc (buste, tronc du corps humain), 24754 : Que Braibechons depart les tiestes jus del bure. Faut-il attribuer cette forme à un pur caprice de rime? Je ne me déciderai pas à la légère; nous pourrions bien avoir dans bure (p. bue) un nouveau cas de l'r épenthétique. Bu, bue, bu-r-e, bur?
- Burleir, t. de blason, 12071: Car Guistelle burlat noblement, sens offendre, De fin or et synoble; 12055: C'est d'argent et d'azure, burleit, bin le savons, A une rampant lyon de geule par enson; aussi bourleir, 13953: Qui d'argent et d'azure avoit bourleit le glay; bureleir, 11713. Voy. Littré v° burele; Gachet n'a pas du tout compris le mot.

- Burin, 12759 : Que vous seroit avant eslongiés li burins? Querelle, affaire, forme masc. du mot suivant.
- Burine, bruit, tumulte, mèlée, querelle; 6196: Si ont but et mangiet, menant fieste et burine; 6267: Teil burine demaine; 7052: et maine teil b; 13318: en estour et b. Aussi la forme masc. burin 7795, 12759, 16337, 18171. Sens burin, sans conteste (formule d'affirmation), 37744: Jhesus, li rois divins, Le conduise, car mais ne verat sens burins Le noble evesque Albiert. Bormans, n'ayant pas saisi la valeur de l'expression, qu'il faut placer entre virgules, propose ici de traduire « sans tristesse, sans douleur » (il se fonde sur un adj. bur, sombre, que je ne connais pas), ou de lire « sens bruins », sans brouille, sans embarras; burin querelle étant suffisamment constaté, tout doute doit disparaître. Pour burine, cp. bourine, bruit, rixe, dans Grdg. II, p. 560, et bourène, ib. I, 71. De là le verbe wall. bouriné, frapper aux portes (Forir).
- BUTINEIR, piller, enlever, II, 12899 : Si dras furent butineis Et son argent distribueis. On voit le participe butinois p. butineis 29015.

C

- CACHIER, chasser (fréquent); à distinguer de câchier (chausser).
- Câchin, 1. autre forme de câchie, chaussée; 31273: par dessus le c.; 2. adj. lat. calcinus, 19600: Que tuis ne soient mors sus les sablons cachins. Cp. Godefroid de Bouillon, 27302: Ainsi qu'il s'ordenoient sur le sablon cauchin.
- CAGE, fossé, chemin creux, vallon, 28678: Que jusqu'en pis le fent, mort l'abat sus la cage. Cp. b. lat. cavea; wall. xhaveie, haveie, à Namur chavée (chemin creux) = lat. cavata (sc.via), fr. cavée.
- CAIE, caillou, palet, 2223: Del espée jowait comme enfant d'onne caie. En wall. actuel le mot est masc.; de là sans doute le plur. caies (cp. le dim. a. fr. kaiaux), jouets d'enfants, voy. Grandgagnage, I, 92, 93.
- CAIRUX, adj., 1145: Li roy qui dont regnoit, Hildebert li caieux. Je ne sais ce que cela veut dire, mais certainement pas, comme pense Borgnet, cagneux.
- CAILHEWEAUS, cailloux (auj. à Liége caiewai), 5476: Pire et cailheweaus gettent, qui les Huens mult desbare.

- CALCHE, chaux, 38104 : A coroies les ont escorchiés maintenant Et puis de vive calche saleit.
- CALHE chaut, 3 ps. ind. prés. de chaloir, 1618: et pourtant ne moi calhe De plus avant compteir. Cp. asalhe assaut, 5976.
- \*CANAGE, 984: Mult convoite Gregores de remettre en canage Ly noble duc Priant et tot son heritage. Ce mot n'existe pas, et la conjecture de Borgnet « dans les chaînes » est sans valeur; encore une fois n p. v; lisez cavage, tribut, état de tributaire, sujétion (voy. ce mot).
- \* CANCEL; l'escut en cancel, 608, 3933. lei aussi les tentatives d'explication de l'éditeur tombent à néant pour une méprise de lecture; lisez cantel. Rien de plus usuel que la locution « tenir ou mettre son escu en cantel »; voy. à ce sujet les éclaircissements de Gachet, qui traduit par : l'écu devant soi, sace à l'ennemi, non pas « de côté ou sur l'épaule », comme on l'a dit.
- CANGNE, 3786: Le puele (peuple) de Colongne est pris en une cangne; 1057: A sa voix haulte escrie trestot parmi la cangne. Au premier exemple, l'éditeur pense à cage, au second à champ. Je crois en effet que cangne est une forme féminine de camp, arbitrairement forgée par l'auteur.

CANTEL, voy. cancel.

- Capitain, adj., principal, capital, 746: [La citeit] Toute la principal et la plus capitaine; sens propre: appartenant à la tête, 2133: Des XII Flamens at les membres capitain (= les têtes) Osteis des XII corps. Capitaine, subst. fém., terme collectif p. chefs, 32447: Troveir ne cuidat mie si faite capitaine Que Ligois avoient. Le vrai mot français était chevetain; J. d'O. le fait alterner avec capitain, 6035: Cesti fut roy de Franche com li plus chevetain; 6043: Li bons Theodorich, qui ne fut pas vilain, Fut coroneis à Mes, com li plus capitain. Au sens de notre mot actuel capitaine, chef, 32450: Et lez noblez canoines dont astoit chevetaine Lohiers li grant prevost. Cp. l'a. fr. captal, chef (voy. mon Gloss. de Froissart).
- CAPITOLLE, 1. ville capitale, 2000 (la c. delle empire); 2. coup sur la tète, 37518: A pou que ne toy donne une teil capitolle Que li cervel ychi en chairoit sous l'ampolle. Enfin le mot semble être synonyme de tête 20251: quant en sa capitolle Il n'est tuis revestis, et qu'il vint en la bolle D'armes, je nc donroie d'aige plaine une amolle.

- CAPLINE, 3935: Le roy serit sus sa capline qui (= que) tot le deselavel. Ce mot est = capeline et doit signifier heaume, chaperon; notez que le vers a deux syllabes de trop.
- CAPLOI (par), à la pointe de l'épée, 4709. Subst. de caploier, trancher, serrailler
- CAPRIEST (pron. caprint), chapitre, 22651: Et portant presentat les bulles en caprient.

  M. Borgnet reconnaît aussi à ce terme la valeur que je lui assigne; cette forme bizarre et unique s'explique par une forme intermédiaire capintle (nasalisation de l'i), d'ou caplinte, caprinte. Au vers suivant, cependant, on retrouve li capitles.
- CARAINE, chemin des voitures, carrière, grand'route : 1044 : Tongrois et Sycambiens retournent la caraine (selon B. : retournent les voitures, retournent chez eux!); 7204 : chevalchent la c.; 8976 : suiant tot parmi la c.; cp. 24314. Voy. aussi carine.
- Cante, charretée, 585 (dois carée); puis = foison; grant carée 8842, ou à grant c. 4271, loc. adverb., à grand'foison; aussi caretée, 8832 (à grande caretée). V. aussi caret 1, et carine 2.
- CARGE, litt. charge, puis partie de troupes confiée (cargiée) à un même commandement, 32531 : A xxıı heames.... Qui furent de leur carge (soumis à leur commandement). Voy. mon Gloss. de Froissart.
- CARINE, charine, autre forme de caraine, chemin, 3914: Le second et le tirs gette sus le carine (selon B. = care, « sur le visage » !), 11848: Grande sut la batalhe par dessus la carine; II, 1662 et 4361: tout parmi la charine. Aussi le masc. carin, 37761: sus le carins. Cp. karin, God. de Bouillon, 27301.
- CARINE, forme modifiée de carée; 52503 : Trestot gette en un mont, là ot grande carine (foison; non pas carnage, comme pense Bormans).
- CABOLLE = caraine, carine, chemin, 20255: Vers l'evesque brochat, qui vint par la carolle.
- Carouse (à), solennellement, 20729: Translateit sut à Liege noblement à carouse. Il s'agit du corps de saint Hubert. Ce terme négligé par l'éditeur (l'aurait-il pris pour « en carosse »?) offre beaucoup d'intérêt; je crois y découvrir la première signification (c'est-à-dire sestivité, solennité) du mot sr. carrousse (grand régal, partie de boire, sète bachique), pour lequel je repousse l'étymologie traditionnelle: l'all. garaus trinken, vider les verres. Je ne saurais pas indiquer l'origine de

- notre mot (il faut écarter l'a fr. carole, danse), mais il est difficile d'y méconnaître le primitif de carousel, carrousel (angl. carousal), pour lequel Littré avance une étymologie impossible : l'it. garosa, querelleur.
- CARPIN, 12763: les bulles de saint pape, où li bins Et li mals su escrips dedans peaus de carpins. Quid?
- CARUE, = carée, charretée, 3985 : De ces Frisons ochist plus de quatre carue.
- CARUE, charroi, charriage, 21342: Unc petit pont ont fait qui moult les esventue (je corrige esvertue, affermit, aide), Que le pont d'Ammercuer nomm ons (on nomme), por la carue; Maintes gens y ont puis la cervoise beüe, Ch'est desous Cornelhon. Le passage n'a pas été compris par l'éditeur, qui joint por la carue directement au vers suivant, en traduisant carue par chemin, place. Ma ponctuation et ma correction rendent le sens suffisamment clair; le pont d'Amercuer facilitait aux habitants les communications, litt. « les fortifiait pour le charroi ».
- Cas (en tos), sous tous les rapports, en tous points, 24860; de tous côtés, 3228.
- Cas, chats; 5372: Ne fuissent escapeis neis qu'à (= pas plus qu'à) trois cas dois ras.
- Casse, maison, famille, = case, lat. casa, 8773: Qui des rois franchous fut issus et de leur casse. Pour le redoublement de l's, cp. amasseir, ossée (II, 9606), besson, etc.
- Casteir, 29180: Se li cuen de Lovain le (à savoir Bouillon) voloit acheter, Durement nous poroit en alcun temps casteir. Ce ne peut être « châtier » comme pense B., (notre auteur emploie castiier, 4299); je flotte donc entre casteir, mettre à l'épreuve, et castreir, châtier, affaiblir (ce sens figuré est antique); la chute de l'r dans castreir peut être amenée par la sonorité du second r. D'autre part, la correction costeir (« cela pourrait un jour nous coûter cher ») me sourit le plus.
- Castelet, petit château d'eau, réservoir d'eau pour pècheries, enclos de pieux, 1776 (voy. le passage sous *flichier*).
- Castongne, p. castangne, châtaigne, 29355 (on = an).
- CATHEDRAL, capital, principal, 173 (le citcit cathedral); chef, supérieur, 2889 : Mult honorat le pape et tos les cardenals Et tos altres prelas comme ses cathedrals; distingué, 945 : Ly roi Turnus y fiert tout as plus cathedrale; 4793 : Tongre la cathedral; fort, considérable, II, 5440 : En priant que socours et grans ousts cathedraus L'envoient erramment.

- CAUSEMENT, forme variée p. casement, terre, domaine, 36028 : Adont les Behengnons ont tant ches causement Cerchiet (ont tant parcouru ces terres). Bormans traduit mal : « ont tant examiné cette affaire ». Au p. a devant s n'est pas rare.
- CAUTEMENT, par précaution, 23652 : Et Nogier qui astoit aleis tout cautement En Allemagne esteir.
- CAVAGE, redevance, tribut, 16650: Et moy mande cavage; 21288: et recongnisceroit (l. isteroit) Que c'astoit le cavage que Ogier presentoit A la noble engliese. B. lat. cavagium capitale (census capitis). Voy. aussi l'art. canage.
- CAVALHE, forme mouillée de cheval ou cavale, 12938: Guionès de Lotringe astoit en la cavalhe. L'article de Roquesort: Cavain, jeu ou sorte de joute qui se saisait le jour des brandons parce qu'elle s'exécutait dans une plaine (!), amène l'éditeur à voir dans notre cavalhe une joute, une bataille, tandis qu'en la cavalhe, dans l'esprit de l'auteur, signifie tout naturellement (en est le mot propre pour cela): sur sa monture.
- CAVELU, chevelu, 2673 (opp. à chaus, chauves).
- \* CEDALS, lisez cendals, 26104: Reliques pertrouses bien enclouse en cedals, cp. 27282. Cendal, étoffe de soie, est bien connu.
- Celler, subst., cellier, 36953.
- CEMBEL, combat, 618. D'autres fois, le mot se présente, selon la rime, sous les formes cembeal 2779, chembeale 4301, cembale 5314.
- CERCHIER, aussi cherchier, charchier, fr. chercher; parcourir (une terre) 36028, examiner (une plaie) 18811.
- CERCUEIR = lat. circuire, 20576: Jusqu'à l'eawe de Somme, qui bien vuit cercueir Le grant citeit d'Amiels; 25788: por cercueir (pour faire le tour).
- CESSEIR, sens absolu, cesser, suspendre les offices de l'église (sous le coup de l'interdit), en quelque sorte faire grève, 22534: On cessat en l'engliese; 29580: ensevelit on l'at En l'engliese de Liege, mains tantoist on cessat; 38915: La clergie at cesseit quatre mois de randons.
- CETE, lat. cetus, baleine, 23309: Et par dedens le cete tu socoris Jonas.

- CHAINDRE, CHAINTURE: emplois métaphoriques, 33507: De chainture piour ne se puit homme chaindre Que justiche subtraire. Cp. les acceptions de coroie.
- Chalieus, chaud, ardent, II, 820: et partant cremeteus Temps comenchat à faire et si très chalieus, Que li solias por ardre astoit si perilheus; 10714: Quant l'estour fut fineis, li puple chalieux De Meisse vint errant. L'éditeur dit ne pas connaître le mot. Chalieux répond à un type lat. calidosus.
- Chaloir = chaleur (fr. eu = wall. oi), fièvre chaude, II, 6885 : Elle (l. el) chastel à Ahée gisoit en grant chaloir (non pas, comme dit la note, en souci, inquiétude). Loc., de chaloir, avec acharnement, 10575 : comment fut li murdre de chaloir Fais par les trahitours.
- \*Chandelhe, 6146: Vengier quide erament sa perde sa chandelhe, Si se siert en l'estour.

   L'éditeur embarrassé se demande: « la perte de sa chandelle »? Non; d'abord cette interprétation est grammaticalement impossible, puis la chandelle ne pourrait être que le père et cette image serait plus qu'impropre. Je lirai donc, en laissant tous les traits intacts, s'achandelhe = s'eschandelhe (s'échausse, s'anime). Comparez pour l'idée 7157: Quant Robert l'ot veyut, chaus en su ses copès, Rangoul at assencis; pour la forme, le verbe escandir, que je consigne plus loin.

CHANOLLE DE COL, trachée-artère, 10092.

- Chaples, II, 5000 : je vous feray courir Dessous chaples de plonke sans jamais à partir

   Ne faut-il pas chaplès (chapelet) chapeaux? Cp. capline.
- Char, chair; souvent chare, care, comptant pour deux syllabes, 32454, 24279, 38209; cp. fleure (fleur) 33209, chire cher, adv. 33637 (chire les at vendues). Tournure, avoir la char osée être osé, II, 9606: Mais portant que les prinche n'ont pas la char ossée (sic) De venir à son ost. Vo char, vous, 16296: Vo char serat batue. Voy. Bast. de Buillon, notes, v. 677.

CHARINE, voy. carine.

- CHARNE, charme (enchantement), 17670, 17685, 17695; au premier de ces passages, l'éditeur a corrigé bien inutilement charme. Charnin, même sens, 18861 : Commenchat une charnin par dedans son courage. Voy. le Gloss. de Gachet, v° carnin; quoi qu'en dise ce savant, l'étymologie carmen ne peut être contestée.
- CHARUE, II, 5363: Nonporquant en y ot gisant plus que laitue, .vi. et iiij. de Braibant la mossue, Où .xxx. chevaliers avoit d'une charue; sans doute = carue, charretée, d'où l'acception tas: « où l'on comptait trente chevaliers en un scul tas ».

- Chas = chals, chaus, chaud, enflammé, 4796 : de grant yreur sut chas. La rime étant en als, il ne peut ètre question de cas, cassé, brisé.
- Chastel, catasalque, II, 3943: [A ses obsèques] Il y ot unc chastel, et desoz et desour Ot il .xxx. chandelles, qui surent de valour
- Chateit, autre forme de chatel, avoir, fortune, 31611: Trestous li remannans de trestot mon chateit N'est mie si valhans; cp. 18341: Tot mon chatel aveiz.
- Chawate, II, 8666: Donne moy ta chawate, et si gette desour La monoie crament. Le contexte appelle le sens: bourse, sacoche; il est difficile de disjoindre le mot du fr. savate, ital. ciabatta.
- Chawe, chouette, choucas, II, 11718.
- Chelle, lat. cella, cellule; 9223: Avint que sains Lambiert dedans sa cheile oroit. Dix vers plus loin, ceille.
- CHELU = chelui, 5084 (en rime).
- CHERÉE, = carée, charretée, 5196 : En pou d'heure en abat plus d'un grande (l. d'une grant) cherée. Cp. cheroi, voiture, 10993.
- CHERIAL (2 syll.), carrossable, II, 10902: Une grant cherials voie mult parfont y avoit.
- CHERIER, trésorier (?), II, 7929 : Hubin li cherier. Voy. cherrerie.
- Cheroier, 24104: Par tot ù il aloit,... Fesoit cheroier libres et enfans de parage. Charrier? amener? On pourrait aussi corriger cherchier (la prosodie ne s'y opposerait pas, puisque J. d'O. se permet constamment de mettre un e muet à la césure); cherchier prendrait alors le sens de rechercher.
- CHEROLLE, 1990: Al roisalme de Tongre ne fut puis en cherolle. En cherolle paraît équivaloir à « soumis, assujetti », mais le mot m'est inconnu. « S'agirait-il ici, dit l'éditeur du chier cens dont parle Ducange v° carus census? » Je ne le pense pas, le chiercens était une redevance surérogatoire. Notre mot n'appartiendrait-il pas plutôt à la famille du suivant, de sorte que en cherolle exprimerait : en rapport fiscal, en dépendance administrative?
- Cherrenie, II, 13089 : l'argent delle cherrerie. Bormans explique le mot par cearrie, fisc, bureau de la recette publique, mais il n'ajoute aucun éclaircissement et

n'accueille aucune des deux formes dans son Glossaire. Heureusement je puis confirmer le sens fixé par mon savant ami au moyen du terme cherier, cearier, que j'ai inséré dans le glossaire de l'ancien wallon de Grandgagnage (Dict., II, p. 578) pour l'avoir rencontré dans le Patron de la Temporalité avec le sens de « rentier de la cité » et dans les Coutumes de Namur avec celui de « receveur du domaine ». Mais quelle en est l'origine? Sans doute chaire, dans un sens spécial, trésor? En effet, les Annales de Baronius présentent le lat. cathedra avec la signification de arca 1. — Cp. plus haut cherier.

CHERUEIR, labourer (la terre), 7497; aussi cheruweir, II, 2341; subst. cherowir, laboureur, 10183.

Chevanche, pr. ce moyennant quoi on se chevit, c'est-à-dire, on suffit à ses besoins, donc : ressources, moyens de subsistance; 25749 : Mavaise chevanche ot, s'en vint à marimenche; — moyen de se créer un revenu, 36753 (en parlant de la simonie): che fut noble chevanche; — métier, besogne, 3097 : [On construisit un pont] por aliganche Faire à tous cheas qui ont là endroit leur chevanche; — soutien, aide, moyen, 31822 : Devoltement prier... Que Dieu, se leur doint sens, que soit de teil chevanche Qu'il en puissent acqueir la glore.

CHEVETAIN, voy. capitain.

CHICHEFACHE, 4932: Car li rois Alarich, la male chichefache; 27224: Et s'astoit aussi maigre que une ch.; II, 1629 (exclamation): par sainte ch.! — Voy. Littré, qui définit le terme par « homme qui a la face d'un avare » (chiche). Quel qu'en soit le sens exact et primitif, le mot doit exprimer la laideur physique ou morale. Consulter aussi l'Hist. litt. XXIII, p. 247.

\*Chides, II, 7698: Tout par (= à cause) les hommes chides de la grant pestilenche Qu'il avient à Lonchin. — L'éditeur s'est singulièrement mépris en cherchant dans chides le mot chiefs, au lieu de corriger tout simplement hommes chides par hommechides (homicides, meurtres).

CHIENCHON, petit chien, II, 11728 (la prose, t. VI, p. 612, a chinet); quatre lignes plus loin on reconstruit facilement le vers en changeant chien en chienchon.

CHIERE (pron. chine), cygne, 28070: le chevalier al chiene.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette étymologie ne me rassure pas tout à fait, à cause de l'orthographe par e, ea.

Chiere, visage, tête, = personne, II, 6249: Par dedans tout son oust les chieres plus cremues At eslut li boins rois. — Le mot se présente le plus souvent sous la forme wall. chire; elle a été méconnue par Bormans, quand il traduit, 31735, dont la chire at.yrée (dont il a la mine triste) par « dont il a offensé le ciel ». Cir se dit en effet à Liège p. ciel, mais il n'apparaît pas dans la Geste, et d'ailleurs notre mot est du féminin.

CHIRE, visage, mine, accueil, voy. l'article précédent.

CHIVRE, = chièrre, chèvre, 1804.

CHOELE, lisez choile, 1° ps. sing. ind. prés. de cheler, celer, 24634 : je ne ly choele mie.

Chois (choix); avoir à son ch., à sa disposition, II, 4449 : [Souvent ont penseit] coment poront avoir le chastel à leur chois.

Chopper, coup, II, 171 (p. 590): Eustause li rendit aussi ij. grans choppers. — Plutôt de chopper que de cop.

CHOULA, cela, 5563; cp. chou, ce.

Chouse, chose, 82; orthographié choeze = choise, 57.

Chousir = choisir, au sens ancien de voir, 225, 4887.

CHU, cela; en rime 2137. Varie avec chou.

CIBOIRE, dais d'autel soutenu par des piliers, 38586 : Et par devant l'alteit de cel cuer venerable, Fut fait sur viii pileirs, un cyboir avenable. — Je ne comprends pas cybors, v. 22470, où il est dit que Baudouin de Songneez rebâtit l'ancienne chapelle du château de Saint George « lassus leis les cybors ».

CIRCONSTANCHE, état, situation, rang, 29255: gens de toute circonstanche; 33012: evesque de noble c.; — détails d'une affaire, 38723: Pour abriveir son sait, perdit (sacrissa) la c.; — exposé circonstanciel, 25932: lettres, qui la grant c. contient de cel affaire; de toute c., en tous points, 37622: Si bin mostre son droit de toute c.; — voisinage (sens propre du mot latin), II, 4387: De maile conscienche.... Furent chis de Marline et leur grant c. (on pourrait aussi y voir le sens: adhérents, parti, mais celui proposé par B. « armée qui entourait la ville » ne me paraît pas acceptable).

<sup>(1)</sup> M. Stecher me signale, comme analogie, le flam. omstand = entourage.

CIRCUITE, fém., contours, limites, 749: La circuit (sic) ont pris trestoute premeraine.

- CITROLLE, 2013: Sains Pire li apostole y (à Rome, fut en la cytrolle; 37526: Le chervel li gettat tout enmi la cytrolle; 20258: mais ensi que cytrolle Sont ambedois fendus; 7634: Ilh oiit si grans bruit que tot li bois tressolle, Comme hommes esragiés, grans serpens et citrolle; 12709 : Qui conquerat (?) Espangne enfrechi qu'en Cytrolle. — Nous avons là affaire à des mots différents; les deux premiers cas paraissent s'appliquer au sens : caveau, fossé ; le troisième à citrouille ; le quatrième à un animal; le cinquième, enfin, à un pays. Reste à justifier étymologiquement ces diverses significations, sur lesquelles les deux éditeurs nous laissent sans lumière. 1) Le sens « caveau, fossé » peut se déduire soit du lat. cisterna par changement de suffixe (cistole, citole, citrole est une suite parfaitement correcte), ou d'un type crytole, tiré de crypta, par déplacement de la liquide r. — 2) Citrouille, courge, a. fr. citrole, it. citruolo, ne fait pas doute pour le troisième exemple. — 3) Au quatrième, faut-il absolument, comme le pense l'éditeur, supposer un nom d'animal? Serpent, comme nom d'instrument à vent, ne remonterait-il pas au xive siècle? Dans ce cas, citrolle deviendrait l'instrument à cordes dit citole, cithole (l'insertion d'un r, surtout après t est constant); il est vrai, notre poëte dit ailleurs pour cet instrument : cytolle (12694), mais il est coutumier de varier les formes. — 4) Pour cytrolle, nom de pays, il est probable qu'il faut lire cycrolle; nous obtenons ainsi, en tenant compte de l'r intercalaire, Sicole = Siculia, Sicilia.
- Civron, chevron (en termes de blason), 35447: Vairon n'avoit cure de son cyuron porter. Dans le texte en prose (p. 408) un des manuscrits a chyveron.
- Clagot, glaïeul, 2773: Del remanant de monde ne donroie (pron. donroi) dois clagos; 35157: qui vailhe dois cl.; 36668: ne li vaut dois cl. Grandgagnage donne clajo, qu'il rapporte à gladiolus.
- CLAIZ, clou, II, 10178: Mais ne tinrent covent pour un claiz de coroie (valant un clou de ceinture). Modification de clau, clá. Voy. aussi clas.
- CLAMEUR, renommée, gloire, 1153: Gregore astoit la fleur De tous les chevaliers qui oncque orent clameur; réclamation, II, 4308: Et trop at attendut de faire le sien clamour. Notez le genre masculin.
- CLAS, plur. de clà, clau, clou, clavette (a. fr. clavel), 11831: Le hyame li trenchat et la coeffe et le[s] clas; 3445: mais ne li vault dois clas.
- CLAVEAL, cheville, clavette, 4293: Et non porquant li at copeit tot le claveal.

- CLAVURE, b. lat. clavatura, garniture de clous : Et la coeffe at fasée tot parmy la clawire (lisez, selon la rime, clavure).
- CLENCHIER, actif, courber, baisser, sièchir, 9243: ne le toche ne clenche; neutre, sièchir, varier, manquer, se tromper, 11595: ne dobteis que je clenche (cheville d'affirmation); 15624: tortos (= trestos) li cuer li clenche; 32890: A vostre sains volours (volonté), qui en nul bin ne clenche; II, 1373: Chis portat l'estandart, or n'at garde qu'il clenche; chanceler, boiter, 37912: Atant vint un canoine de Rens, qui d'un leiz clenche; II, 6563: La fontaine de (= del) Marchiet de quoi l'ovraige (la construction) clenche (sièchit, s'assaisse); ib. 7683: Mors su, à terre clenche. Wallon mod. clinchi, a. fr. clincher, clingier, type lat. clinicare, dér. de clinare. Le mème mot nous est resté sous la forme cligner.
- CLIN (se mettre en), pr. incliner, puis se disposer, 12311 : Adont la grant clergie se sont mis tuis en clin Pour eslire un evesque.
- CLINBETAS, choc, coup, II, 1695: Car plus desirent d'eaus avoir les clinbetas Qu'à mangner ne à boire le vin à dois hanas. Mot équivalent à cliquetas et dont je ne saurais faire l'analyse. L'éditeur s'égare singulièrement en conjecturant le sens cuirasse ou armes en général, à cause du lat. clibanus, qui signifiait un ustensile pour cuire le pain. Le radical clib, climb me rappelle le mot clipée colée, Baud. de Condé, p. 56, v. 286.
- CLINBIR, fléchir, 35145: Las que le cuer me cline Que je me pars de vos! Cp. clenchier, qui en est un dérivé.
- CLIQUETAS, coup retentissant, 4031: Entour l'estendant ont donneit mains cliquetas; 17455: Renart de Montabain donnoit teil cliquetas Que ilh ocist Arnols de Viane et Jonas. Cp. fr. cliquetis.
- CLOCHE, selon l'éditeur, sceau renfermé en capsule, 14205 : La quarte (lettre) envoie, où trois cloche atachat.
- CLOCHE, adj., boiteux, 28838 : cloche astoit de dois leis. D'un type fietif claudicus ou clopicus; non pas directement du verbe clocher. Cp. le mot suivant.
- CLOS, lat. claudus, 3720 : Après luy si fut rois Judas ses fils li clos; cp. 17748, 23059, 29096.
- CLOUSE (close), secrète, appliqué à conspiration, 39063.

- Clus, subst. 6345 : Son brant prent à dois mains trestot parmi le clus. Poignée?
- Cocangne et (selon la rime) aussi cocongne, tapage, vacarme, confusion; meneir ou demeneir grant c., 10599, 3793. Je constate cet emploi de notre mot, sans rechercher les rapports exacts qui le rattachent au pays ou au mât de cocagne; il s'agirait de savoir si le sens originel est bruit, confusion ou bombance. Mais j'ai à relever une autre acception du même mot, qui tient probablement à un autre radical, c'est celle de mauvaise engeance; 17959: Trestuis vous ochiray comme gens de coquongne; 20195: Le vueilhe sorcorir contre celle c.; cp. 29364. Dans les Enfances Ogier 5621, j'ai trouvé l'expression trouver cokaigne, que j'ai peut-ètre mal interprétée par « faire bonne prise », le sens de « gens de peu le valeur » conviendrait aussi. Voy. aussi coquangne et coqualhe.
- Cogneüt, coneüt, 1. célèbre, II, 8553, appliqué à chastial; 2. qui s'y connaît, entendu, intelligent, 10899.
- Cognissanche, reconnaissance, gratitude, II, 3276 (par noble cognissanche). Voy. aussi congnissanche.
- COHARE cohart, couard; au sens de « qui se refuse à quelque chose, avare de », 2427:

  Mult honorat le duc, oncque n'en fut cohare.
- Cointe (à) d'esporons, forme nasalisée de coite, 6097, 26209; à cointe de diestrier, 28958; aussi la forme altérée coulte II, 11082 (à coulte d'esporons), où la note « coulte, colp, col, coup » est une grave méprise; coulte est coute coite, avec un l épenthétique, comme dans dolte (doute), olt (— ot, eut), etc.
- Cointe, adj., beau, élégant, appliqué aux personnes (25035) et aux choses (II, 3369, une feiste qui fut cointe et jolie).
- Coiste, côte, 6367; coistie, côté, 26838 (à la rime).
- Colwe, queue, II, 4912; cowe, II, 5228.
- Colle (estre de), locution, tarder, trainer, 12705: Charles n'est pas de colle, Toste acomplist son fait quant de bon cuer l'acolle.
- Collecture, pr. réunion, jonction, puis combat (cp. les termes « assemblée, jouste »), 19162: che seroit grant eure Se nos astiemmes tos en celle collecture.
- Collegnois, de Cologne, II, 10994.

- Colour, 1. doner c. de quelque chose, en donner une teinte, une idée, 3696; 2. prétexte, 28885; à petit de colour, sous le moindre prétexte, II, 3657. Paroles colorées, paroles fallacieuses, 28520.
- Colpe, II, 381: A nostre Dame aus Fons une colpe ens entroit. C'est le wall. cope cople (couple) avec l'intercalaire. Voy. cople.
- COLUMPNAIRE (maistre), colonne maîtresse, au fig., 2978.
- Com, p. que, dans des phrases telles que « Si n'avoit plus d'enfants com Arnuls » (2505), Mieux varoit par amour Bulhon rendre al evesque Com par forche le prendre (34729).
- COMBREIR, prendre en main, saisir 10758 (l'espée), II, 11990 (un florin); aussi cobreir, 1397 (l'espiel), 27304 (le destrier), et covreir, 30715 (les brans d'achier). Voy. ma note ad Enfances Ogier, 2752.
- \*Commat, 9800: [Son père] temprement mourut et la ducheit commat A Hubiert, qui aisneis astoit. Selon Borgnet: il mourut et commande, c'est-à-dire confie, donne, son duché à Hubert. On ne saurait être plus hardi et malheureux à la fois; qui ne voit qu'il faut lire tomma, tomba, échut?
- Communal, su de tout le monde, notoire, 932 : Que vous eslongeroie la chouse communale? Peut-ètre, cependant, le sens qu'y attache l'auteur est-il plutôt « complet, entier ». On connaît la locution trestot en communal, où le second terme ne fait que répéter le premier; cp. 4300, 57867, où les éditeurs me semblent errer en traduisant soit par « en commun », soit par « publiquement ».

Comoin, commun 3206;  $\bar{u}$  lat. = oi.

Compacienche, compassion, II, 5742.

COMPARABLE, pareil, de condition égale, 28410.

- Comparage, parage, parenté, personnes d'une mème famille, 24964; égards de famille, II, 6691: si li dist le hausage, Que l'evesque de Liege, qui li doit comparage,.... Le manechoit forment.
- Compas; par (ou à) compas, avec mesure, d'un pas modéré, 1028, 3235; à c., en mesurant, visant juste; 4023 : Gautiers l'at asscineit sur l'escut à compas.

- Competeir, appartenir, II, 132 (p. 586): Après, ses joweais, qui li devoient competeir, Voult dedens .i. armars li contes enfermeir. Competent, convenable, satisfaisant, II, 6123: En l'an que Johans vint, fut li temps competens, Car ons oit vins asseis, bons furent li frumens. Competemment, suffisamment, 22349.
- Complie; je relève ce mot à cause de l'embarras qu'éprouve l'éditeur à comprendre ce passage; 23329 : Quant vint à la vesprée, ensi c'on acomplie, Se quidérent partir de celle manandie. Il se demande s'il ne faut pas lire qu'ont accomplie. Non! rien de plus fréquent que la formule ensi con à complie (vers l'office du soir).
- Comporten (se), se tenir, demeurer, habiter, 10281 : Qui astoit mariée en Franche où se comport(== comporte). Cp. le terme ancien converser.
- Couposte (mettre en), litt. mettre en compote, fig. en déroute, sens dessus dessous, 8813: sa terre li metent en composte. Le mot signifie proprement, mélange; de la les diverses acceptions physiques et métaphoriques; cp. l'art. confiture.
- Comprendre, sens actifs, 1. saisir, empoigner, 23026: Par le geule le vont li escuiers comprendre; 2. recueillir, 27934: Sodoiir pour argent me covenra c.; 3. résumer 38708: Compendieusement at compris la substanche D'alcuns fait plus notablez (non pas « étendu », comme pense Bormans); 4. émettre, déclarer? 30639: Quant Aymeris oiit teile chouse comprendre, L'empereur enclinat; 5. = pourprendre, entourer, 5463: Ont ill tant chimeneit qu'il ont erant comprise Tongre d'un des costeis... Sens neutres: 1. s'étendre, 31691; Sa grande dyoceis, ensi qu'elle comprent; 2. avoir de l'affinité, de l'analogie, ètre comparable, 1511: Sens rendre nul tregut, ne rins qui puist comprendre A nulle servitude.
- Compromise, subst. fém., compromis, arrangement, 28385: Et celle compromise à luy notifioit.
- \*Conchent (sens), 11290. L'éditeur, tout en accordant que l'on peut lire conthent (contestation), préfère sa leçon, qu'il explique avec son sans-façon habituel par concheléement, que Roquesort donne avec le sens de fraude, surprise<sup>1</sup>. Pour échapper à th, qui se voit cent sois dans la Geste p. t, il s'expose à commettre une grosse bévue. Lisez donc sens conthent, sans conteste (formule d'affirmation).

<sup>&#</sup>x27;Ce mot dans Roquesort est sautis; il saut conchèlement, action de celer, cacher.

- Conchivoir, 1. apercevoir, 2157, 5496; 2. comprendre, contenir, 7446: Qui rins en vuet savoir, en cronique veyu Le pora eistre tot, bien y est conch[e]üt; II, 3168: En l'an m awecq nº ... Et xvn ansiment toute ensemble conchuis (y compris); 3. tenir (un serment), II, 9398: Par son grant seriment qu'il y volt concivoir; 4. fonder ? 1786: Lembor et Dol[e]hem fondat chis et conchuit.
- \*Conchuit, part. passé, 6226 (il s'agit de trois corps d'armée) : Ly noble duc d'Ardenne, Ferans, l'autre at conchuit. Sans doute une faute de lecture p. conduit.
- CONCLUDANS, forme savante p. concluans, 26910; de même le parfait concludit, II, 6548 : car tous fais deputaire Concludit (termina) en tos bien li maistre secretaire.
- Conclus, participe. 1. mis à fin, mis à mort, 19517: Mains petit ont de glas, si sont tantoist conclus; II, 5814: Et sains Michel assi, quant nous sierons conclus, Nos armes (âmes) si conduise en paradis lassus; 2. désigné, élu, 37778: Henry, dis se tu fus A Rains quant le tien freire fut evesque conclus.
- Conclus, subst., fin, mort, II, 5806: Diex nos donst.... bon conclus,
- Concorder, mettre d'acord, 33019; arranger (une affaire), 25697; accorder, permettre, II, 8765; neutre, être d'accord, 35064.
- \*Concort, 10283: Le linage concort de Genelhon. La correction contort (fig. pervers, faux, traitre) s'impose d'elle-même.
- Conduit, 1. action de conduire, 6199: Et l'endemain li roy entra en son conduit (se mit à la tête de ses troupes); 2. quid 9554? ta vie trop me puit (pue), Ton estat flaire à Dieu et rent mavais conduit (atteste mauvaise conduite?); 3. conducteur, 31107: Li chevalz ont la neif, par forche de condus (excités par les conducteurs), Minneis parmy lez rues. Non pas « conduites », comme pense l'éditeur.
- Coneü, voy. cogneü.
- CONFECTURE, quid ? II, 7751: Li Malhars sont entreaus dedans leurs confecture.
- Confesser, sens ironique: préparer à passer le pas de la mort, 20420: Courte (nom d'épée), la murderesse, Qui à diestre et seneistre le nostre gens confesse; 36636: Et l'espée d'achier les absolt et confes' (= confesse).
- Confiture défaite, carnage, 18709 : Par ma foid, dist Johan, ilh arat confiture, Car al matin pendray Olivier sens murmure ; 19181 : Tu meteras mon oust en male c.

- 35841,: Là ot si grant mortoire et teile c. On se demande si confiture est ici une application figurée du mot bien connu, analogue à celle que l'on a faite du mot composte (v. pl. h.), ou s'il faut le rapporter directement au latin conficere, épuiser, affaiblir, anéantir. S'il faut admettre la dernière manière de voir, il est curicux de voir confiture et déconfiture confondre leur valeur, l'un découlant d'une acception particulière de conficere (faire complètement), l'autre de l'opposé dis-conficere (défaire).
- CONFLUENCHE, 11584: A une liwe près d'icelle confluenche; 21839: en la confluenche D'ynfier furent les armes (àmes)... en grande marimenche. Je ne parviens pas à dégager des deux passages une autre signification à assigner à notre mot que celle de « lieu » en général.
- CONGLOUSER, arranger, disposer, 5680: Dieu l'oevre si conglouse; exposer, développer, 6367: [Ils possèdent une charte] Qui trestout chu contient et plainement conglouse. Composé de gloser, curieux à signaler.
- Congluein, faire figer, faire congeler (l'eau), 5217. Formé de glu, sous l'influence du lat. conglutinare.
- CONGNART, qui manie la cognée, bûcheron, rustre, 18371 : Basin est chevalir et cils est une congnars. Selon B. (qui invoque conard et cornard dans Roquesort), sot, ridicule; opinion inadmissible.
- Congnissanche, 1, personne de c., de renom, de marque, 16957; 2. faire c., se faire connaître, 6137: Luy et le roy ses pères y font teil congnissanche Que les paiiens ont mis en grande desperanche; 3. reconnaissance, II, 3276: Tout en son premier an, par noble c..., fundat l'egliese blanche.
- Conjecture; par c., avec habileté? 15226: Puis at ochis Rigals d'Anoffle par c. Trestous parmi les slans par si saite pointure, Que par mi le copat. Sens c., prob. sormule d'affirmation, 26080, II, 2928. Quid II, 3888? Chis homs est li plus preus qui soit jusqu'à Namure, Li plus hardis ausi de miedre conjecture; habileté? 1.
- Conjoindre (se), combattre, 13993, cp. assembler, jouster.
- Conjonction, 33403: par lez conjonctions Que ly pape y ot mis. Selon Bormans, injonction; je préfère y voir un synonyme de adjection, clause, stipulation, 33386.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce sens « habileté » peut aisément se dégager de conjectura, action de combiner, de juger.

- Conjoncture (sens nulle), sans rien y ajouter (?), II, 6339. Cp. conjonction.
- Conjoustein (se), avoisiner, confiner, 1810: Ly bois à Liege siet ensiment se conjouste. Cp. s'ajousteir, 1808: Jupilhe est là plus près, qui à cel lieu s'ajouste. Tous les deux du lat. juxta, a. fr. jouste.
- Condistre (se), s'entendre à, 8790 : Hubiers.. jà se conoste A guerre telement, com ly glotons à roste.
- \*Conpasse, 5246: Atant Mereovex, li gracieus conpasse, Tot enmy eas se lanche. Pour Borgnet, c'est tout bonnement p. compain. Pour moi, qui ne puis me rallier à une équation pain = passe, le mot doit être mal lu; la confusion constante des copistes entre c et t, n et u, m'y fait découvrir toupasse, topaze (pierre précieuse), terme souvent appliqué par les trouvères aux personnages qu'ils veulent distinguer (voy. l'historique de l'article dans Littré).
- Conpasse, verbe, quid? 23897 (où il s'agit de l'église de la Vierge du château de Chèvremont détruit par Notger): Nogier celle conpasse, Car trestout[es] leurs rentes qui furent de leur nasse, A Nostre Dame d'Ays ly plaist que ilh donasse. Impossible de comprendre; aussi je soupçonne la chute d'un vers après conpasse, qui aurait renfermé un verbe actif, dont celle conpasse constituerait le régime direct; mais alors je convertirais hardiment, comme à l'article précédent, conpasse en toupasse (« cette perle d'église »).
- Conpeire, 3. ps. sg. ind. prés. de comparer, être comparable, 2254 : nul altre ne conpeire A sa grande procche.
- Conquier, conquérir 3142. Altération de conquerre; je trouve de même aquier 20742.
- \*Conrine; II, 4368: ains y aurat conrine D'espéez et de lanches; II, 11207: En sifaite conrine seioit li rois à table entre dois celestine Persoines. Non pas p. conroi, comme disent les éditeurs, mais mal lu p. convine (au premier pass., conflit, choc; au second, état).
- \*Conrir, 215 (on parle des Romains): Nation n'ot en monde, qui puist contre eaux tenir, Region ni pays, ni par forche conrir. B. s'évertue à faire sortir conrir de conréer et de celui-ci le sens « préparer au combat », puis « combattre ». Toute cette fantasmagorie s'évanouit devant la correction toute naturelle courir (protéger; neutre, se défendre).
- Connoi (prendre) contre quelqu'un, se mesurer avec lui, l'attaquer, 7236 : Si noble homme de vos ne doit prendre conroy Encontre une Sarrasin qui sont de male loy.

- \*Conrole, 28748, 1. convoie, voy. convoier.
- CONRONT, II, 5233 = corrompt, ici au sens de « fait tort »; lisez plutôt couront.
- Corros (lisez plutôt couros), lat. corruptus; 16519: [Priez le] que ilh soit corros (qu'il brise, fasse cesser) L'irour al bon Danois.
- Conscienche, sentiment 23927; avis, intention II, 9586. Faire c., hésiter, 7018: Defendre les deveis sens faire conscienche.
- Consens, opinion, parti pris, 4493: En la clergie ot mult de mervilheus consens. Inutile d'y substituer contens (débats).
- Consentir, être propice, 4813 : Or s'en vat sains Servais, cui damme Deu consente; Faire consentir, faire accroire, II, 11632.
- Consequenche, raisonnement, conclusion, avis, 23924: Che est ma consequenche.
- Consinera (se), se tenir pour satisfait, patienter, 4727; se passer, se dispenser, 6533:

  Mains atant m'en voray chi endroit consireir.
- Consont, parenté, 9113 : N'at prinche en toute Franche ne soit de son consort.
- Consortion, réunion, complot, II, 3744: Quant vilains sunt entre aus ensi entreprendans Teiles consortions por eaus estre montans Et nostre honour abattre, maile (mal) nos est covenant (j'abandonne ici la mauvaise ponetuation du texte).
- \* Constrante, 5436: sans estre constrante; corrigez, selon le sens et la mesure, consirante; « sans patienter, sans attendre », v. pl. h. consireir.
- Constat = lat. constat (fr. conste), est patent. constaté, 11, 4754 : Si moy constat ses fais, j'en suis tous informés. Pour la forme, cp. estat.
- Construit (mal), 1771, (il s'agit du péché d'Ève): por le fruit mal construit (fatal, funeste). C'est ou une mauvaise lecture, ou une mauvaise imitation, de malastruit.
- \*Contanche, II, 2583 : cheaus de sa contanche. Lisez de s'acontanche.
- Contangue, verbe, forme amenée par la rime p. contengue, 12559. [Il mit le corps dans un fiertre en bois] si que miés soy contangue (se tienne, se conserve).

- Contenanche, continenche, situation, état des choses, ou affaire tout court, 3261: Quant li rois Segebans perchoit la c; II, 11172; disant la c. (exposant l'affaire); situation sociale, rang, 3090: Totes orent maris de grande c. En contenanche, saus interruption, ou peut-ètre incontinent, 23706. La même idée est exprimée d'une façon contraire, II, 11181, par sens prendre contenenche; Bormans l'explique par : sans faire arrêt; on peut à la rigueur déduire ce sens du mot contenanche, mais il m'est avis que l'expression provient d'une fausse idée étymologique sur le fr. incontinent, incontinenche, où in serait envisagé comme négatif.
- Contenche, 9244 (le sujet est la neige) : cinq piés tot entour luy n'ot la terre contenche (touchée). Donc un participe passé féminin de contendre = contingere; une licence de rime p. contente? 1.
- \*Contiester, 25054: Ne le puit contiester ne habier ne clavealz. Lisez contrester, résister; il faudrait aussi li p. le.
- Continement (i wall. p. e), maintien, attitude, II, 5277.
- Continue, adv., continuellement, sans cesse, 2992: li proidhom continue Le peule convertit à no(tre) loy absolue. Le texte a une virgule après continue, mais j'ai peine à considérer le mot comme un verbe. Cp. pour la forme, l'adv. anieuse.
- Continuer, détenir en prison? 14673: Toute la flour de Franche en sa tente mossue Emprisonat li rois; par sa proeche ague, Voir, l'un d'eauz après l'autre trestos les continue. Ou bien « les range l'un à la suite de l'autre » (cp. lat. continuare agros)? Ou bien « poursuivre »? Du Cange a continuare au sens de consectari. Continuer un tregut, y être soumis? 16297: Vo char sera (= vous serez) batue Ou le tregut chiertain c'on chi ens continue Paiercis maintenant. Pour se contenir, se maintenir? 32391: Si justement le (l'étendart) porte et si bien continue C'on ne li puit forfaire valhant une laitue.
- Contoien, traiter avec cointise (gracieuseté), 17867: Atant s'en vat Basin qui Affileit (son cheval) contoie (caresse). Borgnet: éperonne. Il peut avoir raison: nous avons vu que l'auteur emploie cointe p. coite. Mais j'oppose que l'on ne trouve pas coitoier p. coiter, et que mon interprétation n'offre aucun inconvénient. Se contoier, faire le cointe, le beau, le riche, se faire bien venir, 9175: Vous gens atrait forment et forment se contoy Par dons et par proumesse de joweals et mannoie. Ici je trouve l'inconcevable note: « Pour contend, fait ses efforts. »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une licence semblable a fait transformer excellentes en excellenches et varier l'adverbe incontinent par incontinenche.

- \*Contort, 15058: [Rollans] Assenna Aloris de son espiet contort. Selon l'éditeur: comtal; cela n'est pas sérieux. D'autre part, il ne peut être question d'une lance « recourbée »; je propose donc: con tort, comme un taureau. Un t ajouté pour la rime après r est constant chez notre auteur.
- Contour; cette forme très ancienne p. cuens, conte est fréquente dans notre texte (p. ex. 2173, 2535), mais l'auteur se serait-il passé la licence de l'employer aussi pour comté, Il, 5090: Por coi asteis venus en si noble contour? Je ne le pense pas : contour doit signifier ici contrée, voy. mon Glossaire de Froissart.
- Contrable, adj. et subst., forme fréquente p. contraire ou contrariété, 3769, 7541, 9883, 33212; sens contrable, cheville d'affirmation, 6493.
- Contrale, autre modification de contraire, 943, 1171.
- CONTRALIER, contredire, 38682: Onques ses fais ne fut par eauz contralyez.
- Contrefaire, faire à l'encontre, contrecarrer, 19821 : Si vinent al encontre pour eauz tous contresaire; saire en remplacement, 12256 : et là sut contresait (le texte a contre sait) Une porte majour qu'en la citeit ille at (sic); 29645 : Comenchement ot bel sens rins à contresaire (à saire à nouveau); simuler, seindre, 5489; par contresaire, par seinte, 17344; quid 5294? Mort l'abatit à terre, où il le contresait. Sens contresaire, sans pareil, II, 6540 : Docteurs et philosophe astoit sens c.
- Contrelache, 11226: [L'église sut reconstruite] et puis sens contrelache Le sist dedicausier.

   Quid? L'éditeur observe que son manuscrit porte sous au lieu de sens.
- CONTRETALHE (par), en revanche, 5993: trestout par c. Colongne at assegiet; faire la c., faire la même chose, 16890, 32720, 35750, 9123. Quid 27193? Le mardi at dit messe, che fut bin contretalhe, Puis est armeis erant. La contre-partie, le contraire?
- Contretenia son corps de, se retenir, 5735. Contretenant, résistant, 7266. Contretenure (faire), = faire résistance, II, 1746.
- CONTREVAL, préposition, sur toute l'étendue d'un espace, II, 4081 : Li dois ostz sunt rengiès contreval le sablon. Le régime suit la préposition, 33142 : Tant at fait li cvesque son regne contrevals (pendant toute la durée de son règne). Cp. aval dans mon Gloss. de Froissart.
- CONTROVERSION, controverse, dissension, 38160, II, 9670.

- Conventaine, 745 : et la citeit foraine Qui serat de Germaine la plus maistre conventaine.

   Selon Borgnet : capitale; peu probable, le mot est suspect. On pourrait à la rigueur lire maistre en une syllabe, si conventain ou convental se trouvait ailleurs avec le sens de fréquenté, populeux. Peut-être le bon texte a-t-il convaine ou couvaine, au sens de convent, couvent, réunion, d'où : lieu de réunion.
- Convenue = convenant, convine, covine, situation, état, manière, 469: En l'estour sont entreis par teile convenue N'y at celui d'eauz doit (sic p. dois) quatre Romans ne tue. On peut traduire aussi par « choc » (de convenire, en venir aux mains).
- Convers, convers, 8758: Chu sont rudes convers pour estre en orde grise. Ce sens ne se prête pas bien au v. 8565, où le mot est injurieusement appliqué aux Sarrazins: Ilh astoient noveals ly convers marvoiés En la loy Machomés adont et enlachiés. Borgnet y voit cuviers; mais pourquoi l'auteur aurait-il mis convers? On pourrait admettre une faute de lecture pour couvers, que Gachet pose comme variété de cuvert; mais Gachet se trompe, le couvers, dans Gilles de Chin 1480, doit être lu convers. Je corrigerais donc volontiers en supprimant ly: convers (convertis) et marvoiés (égarés).
- Conversations, procédés, errements, façons d'agir, 23394 : Quant li evesque entent leurs conversations, Si fait tant que ilh soit (sut) leurs habitations). De converser, aller çà et là.
- Convertin, conjugué comme courir, mentir, imparsait convertoit, 3578. Part. passé convers (voy. ce mot), directement du lat. conversus.
- Convoier, avoier, mettre sur la voie, d'où avertir, prévenir, 1013 : mais ichy vous convoie Que ilh venrat bin tempre à chu que ilh supploie; manigancer, tramer, 9195 : Et presiste venganche de cil qui che convoy; faire aller, diriger (l'épée), 2277 : L'espée ly convoie jusque en my del badreis; 28748 : son espée convoie Dessus ces heames à oir (je corrige sans hésiter conroie, qu'a le texte, en convoie).
- Convoitois, adaptation à la rime de convoiteus, 2329, 24377 (ici estre convoitois est construit avec un régime direct). Ailleurs, II, 1296, estre convoitiés de.
- COPET, tête, 685: Ly dus Prians à cuy astoit chaus ly coppès; 4318: chis olt chaus les coppès; 7157 (même locution); 11916: qui chalve (chauve) ot le copès. Il est possible que dans tous ces passages il faille lire topès; on dit encore « prendre au toupet, son toupet s'échausse », etc. D'autre part, on peut alléguer tant de dérivés romans du radical germ. cop, tête, sommet, que l'existence de copet, tête, dans le langage populaire, n'est pas improbable. Le wallon actuel a copète, sommet. Voir aussi copilhe et topet.

- COPIE, copier, sens moderne, transcription, transcrire; 833: Par celle amisteit ot copie overtement De mainte vraie histoire; 37042 [Les lettres furent brûlées, excepté] Alcunnez, dont ons at copiez recovreit A mult de hault singnor, qui en orent planteit Copiiet à leur temps. Ce sens de copie ne remonte guère au delà du xive siècle. Il signifiait primitivement quantité, abondance.
- COPILHE, coupilhe, tête, 5790: C'est Designans, l'evesque à la large copilhe; 1840: Et li chiens le (le porc) siwent bin près de la coupilhe. S'il faut admettre topet au lieu de copet, il faudra aussi lire topilhe; mais dans les deux passages suivants notre mot me semble représenter un type copilla copula, lien, attache, corde; 9485: Or le tient Alpays loit à sa copilhe; 13108: De Courte, son espée... Coupoit Sarrasin comme une vielhe copilhe.
- Cople (fr. couple), groupe, réunion, 2359: Trestoute jour ne fut la cople (ms. Br. colpe) dessevrée. A coples, par troupes, 10566.
- COPLET, accouplement de deux combattants, combat, lutte, 4332 : mors fut à ce coplet.
- Corons, II, 588: Par tous prinche(s) et prelas fut la conclusion Que par la dyoceise, et de large et de lon, Soit chescun jour sor che fait proclamation, A la cloke sonante et ardans les copons, tortiches et chandelles. En rouchi, copon signifie un petit cierge en cire jaune mélée de résine; en wallon liégeois, tison. Cp. bas-lat. copallus, candela cerea minutior, coponum, id.
- COPULBIR, assembler, coordonner, rédiger, écrire 12725 : La vie saint Lambiert, son saint predicesseur, copulat vraiement; 38650 : Et fussent rassembleez en une livre avenant Que ilh fust proprement et briefment copulans.
- COQUALHE, canaille, 1615: ne noble ne coqualhe; 9135: La singneurie tint despit de la c.; 27195: celle orde c.; 32728: tueis celle c.!; 35740: Les Nammurois qui sont hardis, non pais c. Quid coqualhe dans l'expression geteir en la c. (synonyme de e jeter sur le sablon, la mossure, etc. »), 16879? Borgnet le rapporte au lat. coqua donné par Du Cange avec la valeur de tas de sable. Je pense que l'expression est équivalente à mettre en coquangne, voy. l'art. suivant. Quid encore le mot 12943: De son heame rompit la plus maistre coqualhe? coquille au sens de pierre préciouse?
- Coquangne, 1. coquinerie, II, 11254: Les lettres moy donat par sa grande coquangne; —
  2. déconfiture, 1056: Romans et Ytaliens trestot met en coquangne, ep. geteir en la coqualhe (art. préc.), qui doit dire la même chose. Il se peut que cette dernière

- acception se rapporte à l'idée de cuisson, bouillie et présente une métaphore analogue à confiture, composte. Voy. d'ailleurs aussi l'art. cocogne, dont celui-ci n'est que le complément.
- Coquart, coquin, 1948 (Judas, li trahitres coquars). 16454. 18595. Le mot paraît plutôt exprimer la sottise vv. 2416 (cokaire). 56719. II, 10147.
- Coquelhe, vaisselle? 10165: Se tuent ly garchon qui orent la coquelhe Et les joweaus embleis. Dérivé de concha? Quid 1726, sus la roche coquelhe? L'éditeur en fait un nom propre; n'est-ce pas plutôt conchylèus, coquilleux?
- Coquille, erreur; sans fable ne coquille. cheville d'affirmation, 1825. Il est intéressant de relever ce mot qui nous est resté dans une application spéciale et dont j'ignore l'origine. Avons-nous affaire au même mot v. 15109 : A caux vendit (fit payer) mult chire li Danois ses coquille?
- COQUONGNE, VOY. cocogne.
- Consce, force, vigueur, 12569 (en parlant de raisins): Adont en vinent tant et à si grant corage.
- Coralne, intestins, entrailles. 25095.
- Coras lacre, litt. courant-lacs. 4954: Tant est illi fortement loiés à coran lache, Ensiment comme on loie à une (sie arbe une vache. Voy. Grandgagnage v. coran-lèse, nacud coulant. Cp. Chrest. de Troies. Charrette 4261: D'une ceinture qu'il ot ceinte Noe au chief un inz corrust.
- Conart, qui vient du cœur, profond, II. 8514 : Et puis si les revient une duelh qui est coraul.
- Consure, corbenu, sorme motivée par la rime, 27500 : plome de corbaine.
- Connesien, cordonnier, 10182: la forme actuelle à Liège est coipela (voy. Grandgagnage). Du b. lat. cordebisus, pellis de Corduba; ep. cordonan. d'où cordonanier, auj. cordonnier.
- Converne favoir en sa), avoir à sa disposition. à sa discrétion. 15557 : Pour (= au risque de morir à meschief. s'aray en ma cordelhe Le trahitre Basin. Cp. atraire a sa corde, 22755. Le liègeois dit encore avu à s' cordele dans le même sens.

- Correcture, direction, incitation? 37855: Et Henry de Trichie.. En teil eslez at mis par sa grant corecture.
- Corenche, dyssenterie, 37923: Diex les doinst la corenche! II, 8015: Ensi s'en vont bidars; qu'ils aient le corenche! Wallon corince; cp. fr. cours de ventre.
- Corenche = corine, corage, 14592, 23059, II, 8015.
- CORINE, toute émotion du cœur, soit peine, soit colère, irritation, 18779, 20550; acte de bravoure, prouesse, 24264: Li cuen de Huy Simon y faisait grant corine; 26329, n'y ot aultre corine; aussi curine (u = ou) 10834.
- . Corir Loi (faire), donner cours à la loi, II, 7697 : L'evesque les manache, se nus d'eaus recomenche, Qu'il feroit sor celi corir loy en presenche. Cp. 14311 : Car soffert ne puit estre que drois ne soit corus.
  - CORMART; il m'est difficile de préciser la qualité que l'auteur veut exprimer par cette épithète; j'y vois la lâcheté, 5010 : Qui vuet le sien gardeir, si ne soit pais cornart; 19727 : Certes, s'il vous escappe, je vous tiens pour cornart De povre vasselaige.

     Ailleurs le mot paraît impliquer l'idée de mécréant, méchant, ainsi 3637 : Et li Huens sont entreis com felon et cornars En la citeit de Tongre, 10303 : En l'englicse saint Pire entrat en un repars, U toute nuit orat, ne fut mie cornars, A l'apostle deprie..; 30378 : Si ochioit Ligois li trahitre cornars. Ce dernier sens vient de cornart, épithète du diable; 1957 : En subjection mis at les diables cornars.
  - CORNÉE, portée de voix d'un cor, 26466 : Jusqu'à Florinnes vint près à une cornée.
  - Cornu; cet adjectif exprime tantôt grosseur, énormité: 3990 et 6235 (tieste cornue), 11765 (hache cornue), 11, 10661 (à grant bourles cornues), tantôt dureté, cruauté, 14305 (trahitre), 30201 (trahison), 35659 (celle guerre c.), II, 2181 (Brabechons cornut), ib. 8530 (grief et cornut), ib. 8545 (Huiois li cornut), ib. 10658: La gens des Namurois et Flamens, la cornue (l'éditeur flotte entre « drôle » et « pointue »; j'y vois « dure, obstinée »). J'ai déjà relevé le sens de gros, massif, Bastart de Buillon, 1350; comment le justifier? Prob. dérivé de celui de « anguleux, négligemment ou grossièrement fait »; cp. notre biscornu. Pour le sens dur, il ne présente pas de difficulté.
  - COROCHE, forme fém. du fr. courroux, afr. coros, 707, 7350, II, 8823. En disant forme fém., je n'entends pas que le substantif appartienne au genre fém. Cp. corois.

- COROIE; au sens propre, ceinture, 1637, 3969. Chindre (ceindre) tel coroie, loc. fig., ètre de telle disposition morale, 5736. Cette expression doit être entendue de la même manière dans mes Trouv. belges, I, p. 19, v. 25, ct p. 142, v. 35, Cp. Baud. de Sebourg, II, p. 113, v. 837: On doit recevoir mort en si boine coroie Qu'anemis ne diables en fin ne nous desvoie.
- CORONGNE, = corailhe, entrailles, 7142: ly chiens mangeront bien tempre sa coroigne (l. corongne). Selon B. = charogne; c'est une erreur.
- COROMPTURE (metre à), mettre à mort, II, 3899. Mauvais mot et suspect.
- Coron, 1. bout, extrémité; en venir à coron, en venir à bout, II, 1814; 2. manière, à nul coron, d'aucune manière, II, 11880.
- Cononique, chronique, 826, 3600; parfois mal appliqué à la mesure, p. ex. 36, 111, où il faudrait cronique, comme 3607, 8543.
- Corotte, participe, lat. corrupta, corrompue, 6382 : qui la char ont corotte (qui sont morts). В. y a vu « courroucée » !
- Corps (ses) = il, 6686, cp. 6706, 7186. Cp. char.
- Cors, participe, = couru, 2696: Luy et ses compangnons, qui sont ensemble cors.
- Corsage, taille du corps, corpulence, 3879, 33604 (qui fut de grant c.), 5617 (en diestrier de c.).
- Corsu, robuste; souvent un qualificatif d'honneur, appliqué tant aux personnes (5078, 32836) qu'aux choses (8544 : de fais les plus corsus). Cp. membru.
- Coruptable, corrompant (gagnant, séduisant), 33239 : Par argent et jowealz le fut ilh coruptable.
- Coruption (avoir), se rompre, prendre fin, 20075: Cascun ot mult grant joie que la dissention Entre Ogier et le roy ot dont coruption. Coruptions, choses abominables, 33408: Ly due n'osast emprendre teles coruptions.
- Corupture, mort, 29492: Là fust li rois noiiés..., Quant Alemans vinent qui de la corupture L'ostent isnelepas. Sens corupture, sans fausser la vérité (cheville d'affirmation), 2794, 30839.

Cos (= coc-s), cocu, 35172. Cp. wihos. — Voy. pour l'étymologie du mot, mon Dictionnaire, v. cocu.

Coste, = costre, custos ecclesiæ, sacristain, II, 6918.

Coste, prépos., à côté, en côtoyant, 16246 : Passoit coste le haie. — Par de costé, II, 6014 (par de c. le mur) est fautif; lisez decoste. Voy. decouste.

Costie (del), du côté de, 21256 : et astoit Limosins Del costie sa meire.

Costumier (r est sonore), coutume, 27453 : solone la costumier.

Costreal, forme dim. de costre, coutre, sacristain, p. 593 du t. V; note (2º groupe de vers).

Costure, 35831: Ly Hesbengnons aussi tinent aultre costure (occupent un autre champ de travail, dirigent leurs efforts vers un autre but). Je prends le mot comme représentant cultura, a. fr. couture (voy. Du Cange v. costura); Bormans fait de même. Toutefois, l's épenthétique n'étant guère employé dans la Geste, il est tout aussi possible que costure signific côté (v. pl. bas).

Costure, dépense; fig. avoir à sa costure, avoir sous sa dépendance (litt. à ses frais), II, 6346: Li senescals, qui oit la vilhe à sa costure.

Costure, côté, 18702 : jà li fesist laidure Quant li autres li ont osteit de sa costure; II, 1743 : Son linage de Preis li sunt à la costure.

\* Cotangre, 8183: Hostelirs et bresseurs et gens de tel cotagne. — Selon Borgnet — costange, dépense, « gens de même dépense, de même condition »; je crois plutôt qu'il faut lire cocagne (voy. ce mot).

Couppe, var. de coffe, coiffe, 622.

COULER l'espée, la faire glisser, la diriger, 5202 : Jusque[s] en dent li at son espée coulée.

COULTE, voy. sous cointe.

Coupilhe, voy. copilhe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il resté, toutefois, douteux s'il ne faut pas lire s'acosture, l'acosture.

- Cour, = cours (cursus), au sens de courant (période de temps qui court), 3686 : Assavoir l'an cc et xui le cour (dans le courant de l'an 242); 29608 : Ensiment demorat une an et plus de cour (d'espace de temps; non pas « loin de sa cour »).
- COURCHIET, tablier, 35160, II, 103 (p. 585), II, 10675. On connaît le verbe escorcier, all. schürzen, retrousser (voy. Grandgagnage, v° horsi, et Diez, I, v° scarciare), ainsi que les subst. escor, escour, tablier.
- \*Coureste, 5119: Atilla sut leur rois qui sut poindans coureste. « Coureur, cavalier qui pique », dit la note. Impossible; je lis donc con restes (reste, wall. rièse, ital. resta, lat. arista, arète).
- Couroit = couloit, 19041: Bazin œvre les oux (yeux) qui couroit de suour. La forme du singulier n'a rien d'étrange chez notre trouvère.
- COVENT, 1. assemblée, compagnie, 18225 : 2. alliance, 36759 : et covens celebreir sicon de mariage.
- Covin, concours de peuple, 38809 : là fut grant li covins; combat, 5586 : Al assembleir des lanches fut felon li covin; assemblée, 37747 : le saintisme covins.
- Covin (gesir en), couver, 28234: D'une guerre qui ot long temps jut en covins.
- \* Covret, 2232, lisez covert.
- COVRETURE, seinte, fiction; sens nulle c. (cheville d'affirmation), 4761, 6516.
- Covreture II liwes de leurs gens.
- Cranche; chancre, 4641: Une grant maladie, qui lui mangoit le neis, de fistel ou de cranche; 22874: Leuve ou cranche. Mot encore usuel en wallon. Cp. Miracles de saint Éloi, 44°: S'aucuns avoit en sa massele Cranke ou dranche ou escroële; 103°: Aveuc chel mal (il s'agit d'escroële) meïsmement se misent cranque et goutte sesque. De là: cranchiet, atteint de cranche, 31091: Et ne seit qu'il li saut sors qu'il astoit cranchié. L'éditeur a bien reconnu la saute de sa copie qui porte trenchiés, mais est-il aussi bien dans le vrai, quand il traduit par qui soussire de crampes »? On trouve, à la vérité, cranque, crampe, dans Hécart; mais cette signification est-elle bien établie? ¹.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je tiens notre mot pour étranger à la famille germ. krank (faible, infirme, malade), du moins en ce qui concerne le sens que je lui trouve dans mes exemples (voy. Hildebrand, dans Grimm, v<sup>\*</sup> krank). Cranche, chancre, est encore wallon, et vient par métathèse du lat. cancer, cancri (Diez, p. 171), cp. prov. catal. cranc, it. granchio (écrevisse). En all. aussi krebs (écrevisse) signifie chancre.

- Cnawilhe, crochet, 1847: [Le porc] A ses dens les (les chiens) desquire, che semble une crawilhe. Borgnet y voit crawatte, donné par Roquesort avec le sens de bande de parchemin « qui conviendrait ici »; je ne puis accorder cette convenance et j'explique crawilhe comme dérivé de crau, croc, crochet. Voy. aussi trawilhe.— A côté de crau, il y a aussi grau, grave (voy. mon Gloss. de Froissart); de là agrawilhier, consigné plus haut.
- \* CREATURE, promesse, II, 6353, faute typographique, je suppose, p. creanture.
- CREHU creü, participe de croistre, II, 10013; ailleurs je trouve cressu, 32396 et cruit II, 8082; aujourd'hui à Liège crehou. Notez que h dans crehu est issu de ss de cressu.
- \*Creime, 29431: Le droit jour de la creime sour l'an qu'on fut comptans xi° et puis iv. Faute de lecture p. treime, Épiphanie (troisième jour après Noël); voy. Gachet, Recherches sur les noms des mois, etc., pp. 88-91.
- CREMETEUS, redoutable, 2391, 3679, II, 209, et passim, aussi crementeus II, 6380, crementoux 14407, crementable 29820. J'ai relevé ce mot avec le sens actif de craintif, timide, dans Jean de Condé, I, p. 298, v. 40.
- Cremien (ie = i), peureux, II, 2597: li remanans cremiens Ne quiert que bin fuir.

CRENCHIET, voy. cranche.

- CRENE, taille, impôt, 1604: Mains as vilains saisoit sovent crenes et talhes. Crenée, levée d'impôt, 38911: Les hals hons... vuilent une crenée saire. Dérivés du verbe crener, frapper d'impôt, mettre à la taille, 5974: chis les crene et les talhe (le texte imprimé porte creve, bévue de copiste). Voy. Grandgagnage, II, p. 572.
- \* CRENTEIR, 18675: Dieuz le puisse crenteir. L'éditeur a mis crenteir de son chef au lieu de creneir que portait sa copie. Mais comme il faut traduire « Dieu le veuille faire crever! » et non « Dieu le veuille accorder! », il fallait corriger creveir. Il faut aussi les p. le.
- \* CRESCUS, II, 5796: chis de Huy li crescus. Cela n'a pas de sens, je lis donc crestus, fier, orgueilleux.
- \* CRESSANT, 7745: Barons, sor l'an vi° (et) xxxi tot en cressant Morit à Treit Johans le santisme hons. Ces deux vers sont altérés; la rime est en alt (ault), il faut donc au premier cressalt, et ajouter au second et halt. Mais comme cressalt ne se comprend pas, je corrige tot en tressalt, tout subitement.

CRESSENCHE, grandeur, taille, 28004: Une crois de vi mars de mult noble cressenche; — accroissement (de territoire), acquêt, II, 11545: En pays de Brabant, partout ù at cressenche sa droite dioceise.

CRESSU, voy. crehu.

CREST (verbe), croft, II, 2591; forme habituelle: crost ou croist.

CRESTAL, 4289: sur son hyame à crestale; 24221: sus son heame à crestals. — Borgnet y voit un heaume crestelé (entaillé en forme de dents); c'est une erreur; le mot désigne les verroteries qui ornaient le pommeau de l'épée, la boucle de l'écu et le cercle du heaume. A l'appui de cette interprétation, je trouve dans notre auteur, 34124: U li fietrez astoit, ù luisoit li crestals. Voy. d'ailleurs les exemples anciens cités à l'historique du mot cristal dans Littré.

CRESTEIR? 9544: et vas par le forieste Faire la penitanche de blasme qui toi creste, Quant en adultere es. — Je ne saisis pas le sens; sans doute une acception métaphorique de crêter; « qui te coiffe » ?

CRESTU, VOy. crescu.

\* Creteaus, 5664: Engliese et mostiers ardens (l. ardent) si comme creteaux. B. doute avec raison de la leçon; il s'adresse donc au wall. cresses (copeaux); il faudrait alors un dim. cresseaux. Notez, toutesois, que la rime veut un mot en ars et que le vers est trop court. Quel que soit le substantis à substituer à creteaux, il faut insérer après comme le verbe font.

Creux, forme wallonne liégeoise de croix, employée dans un couplet en eus, II, 11739 (si m'aît Sainte Creux).

\* Carve, verbe, 5974, mal lu p. crene; voy. à l'art. crene.

CREVENTEIR, jeter à terre, renverser; démolir (un pont), II, 4406.

CRIER, nom, appellation, 13156: Le chasteal Saint Michel, ensi fut sa criée.

Crieir, bannir, exiler, 9191 : Quant Ebroien l'entent..., Crieir le fait de Franche. — On sait que bannir aussi signifie proprement proclamer.

Criminable, scélérat, 3742 : selons et criminable; extraordinaire, considérable, 33231 : Ensi sut li respis donneit tant criminable.

- CRIMINAL, atroce, 941 (estour), 4305 (paour), 4792 (li Huens), 5304 (batalhe), 50068 (meschief). Tant criminable que criminal sont passés du sens premier criminel au sens atroce, excessif, démesuré.
- Cristoien, chrétien, 3692; cp. pour la forme, citoyen.
- Cristoieit, baptisé, 3799 : Or escuteis... Coment l'empereour de Rome la hautagne Fut promirs cristoieis. Le texte porte, par négligence, cristoiens.
- CROIR, craie, II, 1805. Forme ancienne habituelle.
- CROISETTES, terme de blason, II, 7104 : [A ce temps-là] Fut l'escus aus losanges en teil grasce entreis Que l'escus as croisettes astoit tous oblieis.
- CROISTRE, mauvaise forme p. croste (1802), croûte; 13094: le croistre ne le milhe.
- CROLEIR, trembler, tressaillir, 12696 : Ilh n'y at celui d'eaus qui de joie ne crolle ; 20250 : Le cuer me crolle ; sens propre, 30017 : Et la terre est crolée.
- CROLICHE, crolière, 1805 : Croliches et marès.
- CROSSIR ou croissir, rompre, 1566, 7272, 25152 (et fait les rens crossir). Le mot paraît avoir le sens de trembler, 9959 : trestos les exclos (les pas) Ly tremblent de paour et ly croissent li os.
- CROSSURE, rupture, fracture, 29485.
- CROTEIR, quid? 6405: Il est venus à Treit qui dessus Mouse crote. Selon l'éditeur, pour croiste, croît, s'étend; c'est possible, mais l'auteur emploie toujours croste et n'a pas l'habitude de supprimer l's. Se caverner, voûter, de crote, caverne?
- CRUABLE, cru, 7809: mangoit de pain cruable; rude, froid, 36379: en Marche le cruable; dur, fort, 29116: Grant argent assemblat de la talhe cruable.
- Cavé, cruel, II, 1101 : Or comenche venjanche qui sierat mult cruée.
- CRUITE (2 syll.), crue, part. de croistre, II, 8082 : Par plovage... Est Mouse la rivier cruite, ne vos anoie, Que li viés pont de Huy abat tout et deploie (le texte a de ploie). Croistre présente donc dans notre texte trois formes de participe passé : cressu, crehu et cruit. Voy. crehu.

CRUOUR, chose pénible, affliction, 37319: Mains puis nous fist mains mals et morteile cruour.

\* Cubrier, 18474: che est grant dyablerie Quant chis leire trahitre ensiment me cubrie.

— Borgnet, par une erreur inconcevable, identifie notre mot avec coubrir, qu'il a rencontré dans la prose (t. 1, p. 383) et qu'il traduit par saisir, maîtriser (autre erreur). Puisqu'il dit lui-même, au passage allégué, qu'on peut lire couvrir, qui donne en effet le bon sens, corrigeons aussi ici hardiment cuvrie (voy. cuvrier).

Cuer, chœur, voy. hour.

Cuidier (sens), sans supposition, certainement (cheville d'affirmation), 4402 et passim.

Cuire, forme féminine de cuir, 2743 : Mais che ne li valut le cuyre d'un soleir.

Culenche (pron. u = ou); en culanche, en descendant, en aval, 25772 : Siwant Haquewadat le valée en culenche.

CULHAR, couillon, poltron, II, 4133: Dist l'evesques Henry: Vos est[es] unc culhar.

\* Cure, 29470: Car ses cusins astoit li dus par bonne cure. Cela n'a pas de sens, lisez par bonne eure (par bonheur). Forme fém. de eur.

Curie, armure de cuir, cuirasse, 33729.

Curieus, soucieux, zélé, 1414, 8335; II, 4572, 5464.

Cusenchon, douleur, peine, calamité, 36943, 37942, 4865, II, 6004; cussenchon, 11211, forme populaire cuhenchon, II, 4851; kuhenchon, 1831. — Une étude remarquable sur ce mot, très fréquent dans l'ancienne langue, a été insérée dans la Zeitschrift für roman. Philologie de Gröber, t. III, p. 571, par A. Tobler; l'éminent professeur de Berlin y démontre l'inadmissibilité de l'étymologie proposée par Diez, qui dérive le mot de cuisance au sens du prov. cosenza, douleur cuisante; il se fonde sur le fait que jamais un substantif abstrait en ance ne dégage un dérivé en on ou ion, également abstrait. Le sens premier du mot lui semble être « recherche, zèle empressé, d'où souci, peine » et il en arrive à le ramener, avec une certaine hésitation pourtant, à un type latin co(n)quisitionem (recherche), d'où coquins'tjone, d'où cuisençon, comme cuisine de coquina. J'aimerais tout autant la série « conquisitionem, coc'sintjone, cuisenchon ».

- Cusine (metre à la), loc. fig., 31333 : Diestre et sencistre abat, tot metre (l. met) à la cusine (en déconfiture). Cp. confiture. Ailleurs estre à la cusine, II, 3914 : x<sup>m</sup> homme ont perdut qui sont à la cusine. Borgnet y voit le mot cusençon, avec changement de terminaison.
- Cutrait, lat. contractus, paralysé, boiteux, 2949 : Cutrais, aveugle et torps (= tors); 23868 : contrait, lisez plutôt coutrait. Aussi ketrais, 11570 : Qui ont garis lempreux, redrechiés les ketrais; 12267 : je croy que miedres n'ait Ne n'ot onques en monde, neis un n'en su ketrait (difforme au sens moral, indigne de sa race, dégénéré). Borgnet présère, dans le dernier cas, expliquer ketrait par questron, bâtard, ce qui est plus que douteux.
- Cuvrier, tourmenter, harceler, 17674, 19249, 20389, 28276, II, 8751. Je relève ici ce verbe bien connu, parce que, dans le dernier endroit cité, l'éditeur, sans raison, s'en offusque et suspecte le mot cuvrie. Voir aussi cubrier. J'ai déjà traité de ce mot dans mon Gloss. de Froissart, vv. curier et cuvrier et depuis, dans mon édition du Bastart de Buillon, v. 3082. Voy. aussi Gachet, dont je ne puis admettre l'étymologic (subst. cure, souci).

D

Dangereux; 10526-28: Barons, cel an meïsmes morit ly roi franchois (l. francheux) Thiri, droit en decembre, qui pau sut scienteux, A Saint-Waste à Aras sut mis ly dangereux. — « Singulier qualificatif à coup sûr, dit l'éditeur, mais il est bien ainsi dans le texte ». La singularité n'existe que pour celui qui ignore l'historique du mot fr. danger et de son dérivé dangereux. Quand on sait que dangier signifiait jadis, et en premier lieu, puissance, autorité seigneuriale, il n'y a rien de surprenant de rencontrer, comme ici, le mot dangereux avec le sens de seigneur, puissant. Ce qui, cependant, mérite quelque attention, c'est que le même adjectif puisse tourner au sens contraire et signifier misérable, ainsi 17839: li meschans dangereus. Voici comment. Parallèlement au sens actif de dangier: puissance, autorité, courait le sens passif: assujétissement, état de servitude, de gênc, d'embarras, et c'est à ce dernier sens qu'il saut ramener dangereux — « qui est dans la gêne, dans la misère ». Voy. l'art. suiv.

Dangier, embarras, gêne; faire d., embarrasser, encombrer, 37359: Pour faire à ma mateire nul prolixe dangier; loc. à dangier, péniblement, dans « morir à dangier », 11, 8259. Sens dangier, sans difficulté, sans hésiter (cheville affirmative), 6066.

- DATE se présente dans notre texte, le plus souvent, sous la forme dalte 1766, ou daute 1342, 1626, 38550. Cp. d'une part le mot dolte (doute), 2060, d'autre part glautir (glatir), 1836.
- DATELE (en la) = dans l'intervalle, 15343 : Car li (l. le) casteal voront gardeir en la datel. Dérivation (probablement arbitraire et motivée par la rime) de date (époque fixée).
- DE = que après aussi, passim, p. e. II, 3830 : Et ausi maisement de luy te fineras.
- De = du (article) aurait dû, selon moi, être toujours orthographié par dé, conformément à la prononciation; il représente del, qui se rencontre souvent.
- Debart, verbe, 3° pers. sing. indic. prés., 8963: Le heame ly trencha et la coeffe ilh debart; 21207: Desus son heame à oir que trestout ly debart. Borgnet dit: C'est en définitive le verbe debarratter, décoiffer. Nullement: d'abord parce que ce mot n'existe pas, quoi que dise Roquefort, qui comprend fort mal le sens et l'origine de desbareter, ruiner, vaincre, déconfire; puis, parce que debart ne s'y prète pas. Comme J. d'O. se permet souvent la confusion des finales are et art, selon le besoin de la rime, je n'hésite pas à expliquer debart, par debare de debarer, déchirer, déchiqueter, que je ne trouve pas dans les glossaires, mais que j'ai rencontré dans Jacques de Baisieux, Des trois chevaliers et del chainse, 232 (voy. mes Trouv. belges, I, p. 169): jà ert debarreis Ses chanses et mult depechiés (voy. ma note, p. 320). Notre auteur se sert aussi de desbarer; 5476: Pire et calheweaus gettent qui les Huens mult desbare (l. selon la rime desbaire); 5597: Trestot at desbareit le couffe et le bachin. Ici encore l'éditeur fait malencontreusement intervenir son desbarater, qui n'y a que faire.
- Debiteir, 28443: [à propos des formalités à remplir au tribunal de la Paix, il est dit]:

  Ensiment par vii fois le covint debiteir. Dans l'endroit correspondant de la prose,
  t. IV, p. 275, le mot se retrouve et l'éditeur est tenté d'y voir débouter. Je conteste
  cette interprétation, et je pense plutôt qu'il s'agit de « mettre en demeure ».
- \*Debrois; cheville d'affirmation : sens debrois, 24372; il faut, je n'en doute pas, lire rebrois (voy. ce mot).
- DECHIÉS, déçus, II, 3696; cp., pour la forme, enliés, II, 3698; parchiés, II, 1876. Hors rime dechus, II, 3710.
- Dechindre (se), se déceindre; fig. se relacher, 3739 : Qu'en trestote vertus errament se dechient (ie = i).

- \* Dechinneit, 27820: une mostier dechinneit. Quid? L'éditeur, ici comme dans la plupart des cas qui m'embarrassent, ne dit rien. Aurait-il compris? En attendant meilleure information, je corrige decreveit, crevassé, en ruine.
- Declin, 11060: car onque leur anchins (ancètres) Ne fisent trahison ne nul mavais declin.

   Quid? L'explication donnée en note: « pour claim, poursuite, qui est dans Roquesort », n'en est pas une, d'autant moins que claim ne peut signisser que poursuite judiciaire. Notre mot pourrait signisser: acte déloyal, sens qui découlerait de celui de « décliner du droit, employer des moyens coupables », cp. la cheville sens declin, sans sausser la vérité, 38821, II, 6808; mais le v. 15502: je croy que mes latin (mon langage) Meterat mon filhou acuy (l. ancuy) en mal declin, s'y prête-t-il? Peut-ètre que oui; si pour notre auteur decliner est à peu près synonyme de tromper, surprendre, « mettre en mal declin » peut équivaloir à « causer une satale surprise ». A declin serait donc ainsi « par surprise, traîtreusement », v. 14160: Trois sois se torne et puis morut là à declin (que B. essaie d'expliquer par « en tombant »).
- Decliner la chire (= chière), baisser la tète, 7053. L'éditeur, qui prend chire pour char(!) et char ou chair au sens de personne, traduit par « s'éloigner »! Decliner, repousser, répudier, 5747 : [Que celui qui n'a pas cette croyance] Com trahitour en fin Jhesu Crist le declint! Cp. aussi l'art. préc.

Declos = desclos, voy. desclore.

- Decopeir, mettre en pièces, tucr, 7624: Et droit sor l'an vi° avint qu'en une debat Que li rois de Beawir, Boggis, ons decopat.
- \*Decort, 10279: Fors Alpays et Charles Martel, son fil decort. Selon B., lat. decorus, beau; selon moi, mal lu p. detort, adultérin.
- Decouste, adv., à côté, 1788. Par decoste, prép., le long de, 2219 : par decoiste (oi = ou, o) une haye. Cp. coste.
- \* Decresteis, lisez decrosteis, voy. decrosteir.
- Decreveit, crevassé, voy. dechinneit. Notre mot est, sclon moi, analogue au lat. de-crepitus, pr. crevassé, puis ridé, puis décrépit. Voy. mes notes J. de Condé, I, p. 457.

Decroste, décroit, 6342 : Car teil duel at al cuer que sa forche decroste.

- Decrosteir, act., décroûter, dépouiller de l'enveloppe, de la parure, 6358 (les heames), 23513 et 29921 (un fiertre), 30019 (les parois d'un moustier, débadigeonner), 26757 (moustier; la leçon decresteis est fautive p. decrosteis), 36892 (moustier decrosteis de pourcheaus, gratté, abîmé par les pourceaux). Se decrosteir, 1815 : dont ly mur soy decroste (se pèle; non pas « décroît », comme dit B.).
- Dedicausise, 22964: En honour sain Severin le fut dedicausise. Nous avons là une concession à la rime par trop osée; au lieu d'une forme participiale en iet (fém. ie) ou en ant, l'auteur recourt à ise, qui représente le type latin itius, itia. Quant à a changé en au, il ne fait pas difficulté; ailleurs, 4121, on trouve dedicassiet.
- Defachier, faire disparaître, mettre à mort, 7195 : Ly boins dus Grimoars ches Sarasins deffache. Effacier s'employait avec la même valeur.
- Defaire, act., déposséder? 16794: ne jamais nul contraire Si ne feray à lui, s'ilh me voloit defaire. Neutre, 1. être interrompu, cesser, 8106 (en parlant d'un ouvrage); de là la loc. sens defaire, sans entrave, aussitôt, 2975, 17347, où l'éditeur explique defaire par defaure (mot de fantaisie) pour justifier la traduction « sans manquer »; 2. mourir, 16795: Quant Ottineal l'entent, bien quidat tot deffaire.
- \*Defaut; II, 5695 : et les altres lait braire ; A defaut de la porte il ne poroit miés faire.

   La traduction de l'éditeur « la porte faisant défaut » est contredite par le contexte ; la porte ne faisait nullement défaut; je corrige donc à defours (en dehors), qui est commandé par le sens et indiqué même par le texte en prose, t. V, p. 414 (avant-dernière ligne). Seulement il faudra, dans notre passage, supprimer le point-virgule après braire et le placer après porte.
- Defendre, contester; de là la cheville affirmative sens deffendre, sans conteste, 5924.
- \*Defenneis, 33589: Dé chasteal de Bulhon, qui est de hault estaige, Soy furent deserreis.

  Bormans a raison de suspecter ce mot; il est évident que l'auteur a écrit deserreis; tout le monde connaît l'expr. se deserrer, s'en aller, partir; cp. 33989.
- DEFENSABLE, qui protège, 38593 : enclouz de trelhis deffensable.
- Defilhier, détacher, ôter la corde, lâcher, 1835 : A piet d'une montangne ses chiens tres ot desilhe.
- Defoi, defoie (sens), formule affirmative, litt. sans dést à la vérité, 4703 (« sans retard », dit la note; c'est une erreur); 761, 7238, 35204. On trouve aussi sens desois, 710, 35103; au v. 8067 on a écrit par méprise sains de sois (interprété « sain de

foi ») au lieu de sains (sans) defois. Mais tout en se rencontrant par leur signification, defoi et defois sont deux mots distincts; le premier dérive de desier, l'autre du type lat. desensum, désense, protestation, contestation, resus, cp. plus haut desendre, et v. 24362: Ly conte des Flamens [n']y at mis nul dessois.

Defois, voy. l'art. préc.

DEFOLLEIR, fouler aux pieds, puis maîtriser, tenir en sa sujétion, 2002 : Des autres soveraine est, et si les defolle; 37536 : Li contes de Lovain les Henewier defolle, Car ilh fut plus puissans.

Deforaine, adverbe, au dehors, 750.

DEFORCHIER, violer (une femme), 5833.

Defrain, quid? 13446: Car novelle at oiit (l. oūt) de dolereux defrain. « Pour defroi, événement malheureux », dit l'éditeur avec assurance; où peut-il avoir trouvé defroi avec la valeur indiquée, et, s'il le connaît, comment l'assimiler à defrain? Ce dernier ne peut être que le substantif verbal de defraindre et doit signifier rupture ou quelque chose d'analogue; mais ce sens ne convient guère ici, à moins de songer à la « rupture » des travaux entrepris par Charles et arrêtés par la fâcheuse nouvelle qui lui arrive. J'y vois donc le mot refrain, soit qu'il y ait une faute de lecture (d p. r, cp. debrois), soit une substitution capricieuse d'un préfixe à l'autre; de sorte qu'il s'agirait d'une nouvelle d'un écho pénible.

DEFRENGRE, forme féminine du précédent, restriction, réserve, 7730 : sens teil defrengne que... (je crois qu'il faut lire sous au lieu de sens).

DEGABEIR quelqu'un, railler, 9019.

DEFUIR, act., faire fuir, chasser, 1769 (le sujet est la Vierge): car le diable deffuit.

DEGHUISEIT (litt. hors de guise), extraordinaire, remarquable, II, 8713 (appliqué au siège d'une ville).

Degois, plur. de degoit = degout, égout, 16470 : Si at veut Beulant qui scoit auz degois.

— Borgnet aussi admet le sens gouttière ou égout, confirmé, en effet, par v. 17530 : si trovat à (= au) degois Le duc Basin qui dort.

Degois, forme féminine degouse, subst. verbal de se dégoiser (s'en donner à plein gosier, ou à plaisir de gorge, comme disait Rabelais, s'égosiller, puis se livrer à la gaîté);

gaité, allégresse, 13850 (faire les siens degois, s'en réjouir), 16480 (demener d.), 18436 (mangiet ont à d.), 21937 (mener d.), 31380 (avoir d.); paraît être dit par antiphrase et par ironie pour « calamité » v. 35095. — Borgnet interprète le mot par degoust, jus de viande (!!), qu'il trouve dans Roquesort, au v. 26742 (sens prendre nul degois), où le sens plaisir convient parsaitement. — Forme sém. degouse, 5682 : destruant à degouse (à cœur-joie) Maintes citeis et vilhes; 20733 : Se le corps sain Hubiert avoient à degouse, Pelerins de tous leis... Venroient là sovent (sausse ponctuation; placez la virgule non pas après, mais avant à degouse). Voy. aussi l'art. adigois.

DEGOTEIT, couvert de gouttes, 33930 : De chire sut l'englieze degotée.

Degouse, voy. degois.

- DEGRADEIR, déposséder de sa dignité, 4822; cp. Froissart, XV, 73 : vitupereusement degrade d'honneur et de chevance.
- \*Degrasteir, quid? 4929: Li proidhons sains Servais s'en vat tote la trache Tot parmy Lombardie, mult degraste sa fache, Ilh est si esperdus qu'il ne seit que ilh fache.

   « Il se déchire la figure? » demande l'éditeur, qui pense sans doute à gratter.

  Je suis d'un autre avis; je lis degrasce degrasse et je traduis : sa figure amaigrit. Pour la forme, cp. lasse laisse.
- DEGRISOLEIR, 8279: Malengins (lisez malingnes) esperis, qui la gens degrisolle, Regnait (l. regnoit) en ces ymagues (l. ymagnes). Quid? Séduire par ses enchantements? Grissoller se dit encore du chant de l'alouette.
- Denvée, diablerie, choses endiablées, 10185: Mult aportent deirvées ches femmes sorce-resses.
- Deitier ou detier, ditier, composer, rédiger, écrire, 4985: où [les miracles] sont tot[es] deytiie; 14210: Puis at feit autres letres que noblement detat. Detier, subst., teneur, texte (d'une lettre), 35170: Quant li contes de Bars entendit le detier.
- Delachier, délier, détacher, enlever: tiestes et pies 7175; delachier une cop 32748, faire partir, lacher, mais notez que lacher en est étymologiquement distinct. Se delachier, se détacher, cesser, 855: priant qu'il se delache de si haiir Tongris.
- DELAIDIS = laidis, paraît, d'après le contexte, devoir dire « déçu dans son attente » v. 7520. Le mot ne reparaît plus dans la Geste.

- Delait, 3° ps. indic. prés. de delaire, autre forme de delaissier, tarder, 2317 : Quant Jupilla entent le torment, ne delait; ses hommes assemblat.
- Delas (subst. verbal de delassier, delaissier), délai; sans delas 10944.
- Delier (2 syllabes), = delicatus, del'catus, fin, beau, 29376: unc dammeseals deliet; II, 4602: mes parchemin deliés. Mieux vaut lire deljet.
- Deliteux, qui donne du delit, plaisir, 1224, 4205, 7411; se confond pour le sens avec delicieux 1228 (on a écrit delitieux), qui vient du même radical, mais en ligne directe de delice. Par concession à la rime, deliciois, 20867.
- Deloi, acte de déloyauté, félonie, 9191 : par son malvais deloy. Peut-être mal lu p. beloi.

  Je ne retrouve plus le mot qu'au v. 4721 : sens deloi, loyalement.
- DENÉE, demie, 3300: une lieue et demée; Cp. méenuyt (p. mienuit) 5044.
- Demendre, neutre, se disjoindre, se porter dans diverses directions, en parlant du feu dans un incendie, 36969: li feux demembrat Desus le pavement. Bormans soupçonne sans raison une mauvaise lecture.
- DEMENTIR quelqu'un, contredire, riposter, 38224.
- Denns (par leurs), II, 11789, m'est absolument inintelligible; tout le passage est désectueux et brouillé.
- DEMETRE, ôter, enlever, 24035: De la chouse mondaine vous est un pou demise (vous avez perdu un peu de vos biens terrestres); abolir (un usage), 23518: L'evesques ordinat que tout che soit demis.
- Demort, verbe, 3768: Mains ly homme est dé dyable decheü, que tresmort Est de meffaire à Dieu, qui tous les mals (les mauvais) demort. Sans doute p. demorte, de demortir, mettre à mort, anéantir. Cp. amort p. amorte.
- **Dengnon**, donjon, II, 531: abatre le dengnon et la thour. En = on.
- \*Denine, II, 8330: Il astoit marieis, si avoit Katherine De Mangnée leis Liège, mie ne la denine. B. traduit: dénie, méconnaît. C'est là de la pure fantaisie; il n'y a rien à changer au texte écrit pour obtenir un excellent sens. Nous avons ici tout simplement une cheville d'affirmation fort commune: mie ne l'adevine.

- Denoi donoi (v. ce mot).
- DEPART, subst., partage, part (d'un butin), II, 5056.
- DEPARTIR, faire part, communiquer, 6863: la parole ilh depart; departir le droit, le décider, 19222: Et vins toy et une autre, armeis à ton plaisir, Encontre moy tot seul pour le droit departir.
- DEPASSEIR, outrager, 14369: Tu entens coment toy et Genelon depasse. Pour Borgnet c'est un mot fabriqué p. depecie, déchire (soit dit par parenthèse, depecier ne fait pas au prés. depecie, mais depèce); s'il avait réfléchi que l'outrage est exprimé par l'excès (ultra), il aurait, aussi bien que moi, découvert l'application qui est faite ici du mot depasser.
- Dependre despendre, dépenser, faire emploi, 36554 : et l'autre (fietre) vont dependre A une altre sain corps martire.
- DEPILHIER, 13105 [en parlant d'Ogier]: Che fut la flour de monde, tous les autres depilhe.

  Avoir le dessus, l'emporter?
- Deplendre (se), se plaindre, 25960: dé comte sont deplens 1.
- DEPORT, 1. retard, délai: sens deport 22468; 2. exception, exemption, d'où faire deport, épargner préserver, 15055; 3. divertissement, plaisir, 22473: Unc jardin il acquit qui astoit al depors (jardin de plaisance?). Cp. aussi 9437, prendre deport (prendre plaisir).
- Deporter (propr. mettre à part, éloigner), ménager, épargner, 13888. Se deporter, se divertir; peut-être se complaire, prendre plaisir, dans la phrase: Helaine sa sereur où bealté soy deport (— deporte), 1583. Cp. l'expression fréquente « que procche salue » (traite avec amour ou avec distinction).
- Dequenre, dépouiller, ruiner, 13402: Si referay ge Tongre que ly diable dequist (selon B., poursuivit); enlever, extorquer, 6633: Pour les rentes ravoir qu'on ly avoit dequis. Part. dequis, dénué, stérile, désert, 26536: Une plache mult laide et hisdeuse et dequise. Cp. B. de Condé, p. 473, v. 166: nus et esquis.

L'omission du pron, réfi. dans les temps composés appartient au bon usage de l'ancienne syntaxe: ainsi 2667: Mos loial Tongrois sont richement detenus. Il ne faut pas songer à corriger dans ces cas s'ont p. sont. Cp. Jean de Condé, I, 188, 647: Nous troi y sommes assaié = nous nous y sommes assayés à trois.

- Derailer (lisez derajier), arracher, II, 2273: Là veïssiés cheviaus à 11 mains deraiier.
- Derainier, discuter, débattre : de là : se derainier, s'entretenir, II, 2779 : Si com li uns à l'autre ensi se derainat. La bonne forme est deraisnier (de raison).
- Derasal (copeir), couper ras, 623: [Li brans] tot derasal Vers (l. At) l'orelhe copée. Lisez, selon la rime, de rasel.
- Derieste, verbe, 9534: E Dieu, che dist Lambiers, d'où vint teile molieste Que Pepin, li hauls prinche, ensiment soy derieste, Qui dé monde est issus de la plus sainte gieste. Mot embarrassant, non pas pour notre éditeur, qui s'en tire à l'aise en jetant les mots vraiment osés: « Pour déroge, dérange », mais pour celui qui sait que Jean d'Outremeuse est un écrivain incapable de changer oge en ieste pour le caprice de la rime. Derieste appelle un infin. de-rester, et je ne vois pas d'autre solution qu'en prétant à ce composé le sens de « rester en arrière » (c'est-à-dire de ses ancêtres), forligner. On a d'ailleurs des-arester = laisser aller, relâcher, qui peut fournir également une explication à notre terme.
- Deriseir, se moquer, avilir, témoigner son mépris, 9476. Du type derisare, fréq. de deridere.
- Derlue, II, 6251: [Le roi choisit cent chevaliers, pour confondre] La mavaisteit Piron, son serorge derlue. Quid? B., heureusement avec un signe d'interrogation, s'explique ainsi: Pour derue, derué, dervé? Hardiesse pour hardiesse, je corrigerais plutôt berlue, qui, traité en adjectif, signifierait ici aveuglé, égaré.
- Derubant, rocher, précipice; fig. calamité, malheur, désordre, II, 7835 : en la Salvenier, dont vint teil derubant,... ne doit ne tant ne quant Avoir nulle franchiese, ensi qu'avoit devant. La bonne forme est desrubant (v. ce mot).
- \*Dienueis, 34696, lisez, comme le propose Bormans, derueis, précipités.
- Desachier, tirailler, 4951: Li chalt l'at asalhit, qui le cuer li desache. Ou une licence de rime p. desèche?
- DESAISINEIR, déposséder, 38875 : Ly jovene Ystause l'at vendut, la desaisine De mult noble joweal et de franche doctrine. Toutefois le sens précis du passage est obscur.
- \*Desaitir (heames et habiers), 1368, fautif pour desartir (v. ce mot).

- \*Desamaine, 27317: n'en yront desamaine; l. de samaine, litt. avant que se passe la semaine, puis = de longtemps.
- DESARESTEIR, mettre en liberté, relâcher (le contraire de aresteir du v. préc.), 18440. Le texte a dez aresteir, que B. a eu raison de lier en un mot.
- DESART = lat. dis-sartus, décousu, défait, 20314 : ly heame est desars. Cp. desartir.
- DESART = lat. dis-sartus = es-sartus, 5006 : [Tongres] desart seirat par les Huens.
- Desart, destruction, subst. verbal de desarter = essarter (ravager), 5659 : Arse l'ont et bruïe et mise en grant desars. Selon B. = desarroi!
- Desartir, découdre, défaire, 443: La coiffe dé habier at toute desartie; 1368: La veïssiés ces heames et habiers desartir. B.: désarticuler, déboîter. C'est bien là à peu près le sens, mais articulus n'y est pour rien. Burguy rattache le mot à sarcire (par le part. sartus); selon lui, le sens premier est découdre. Au v. 8951 (les armes li dessart) B. trouve une nouvelle explication: l'auteur veut dire dessire, brise. Il est vrai qu'il mitige un peu cette monstruosité par un signe d'interrogation.

DESBAREIR, voy. debart.

- DESBARETEIR, déconfire, mettre en déroute, 11, 10014. Voy. mon Gloss. de Froissart.
- Desboëlhier, ouvrir le ventre, arracher les boyaux (plus souvent esboëler), 10164 : cascun soy desboëlhe. « Pour debelle, combat », dit l'éditeur.
- Descange, subst. fém., échange, changement, 8261 (par une descange), II, 6667 (celle descange).
- Descangier, échanger, 17055, 23678.
- \* Descargier, 17052 : Une tronchon d'une lanche at erant enpougniet, in cops donne Ysonart, jà l'euwist descargiet Quant Naime le baston li fut des poins sachiet. Selon B. : déchargé de la peine de vivre, sans doute ». Je pense qu'il est plus raisonnable de corriger destargiet, dépouillé de sa targe.
- Descendable, condescendant, compatissant, II, 9155: A cheaus de Huy mandat qu'ils soient descendable A sa necessiteit.
- Descention, dissension, 11, 7264.

DESCLAIRE, adj., voy. esclaire.

Desclairier, neutre, briller, se manifester, 2963: Trecanus li gentis, de cuy tos bins desclaire (Borgnet: « pour desclot, sort, provient »!); — faire une déclaration, 6780: De Chivremont ausi vous voray desclairier, Che (que?) serat toute vostre.

Declaveleir la capcline, même valeur que desartir; 3935.

Desclore, propr. ouvrir, de là livrer, abandonner à la merci, exposer, 1351: Quant ly roy Sedros voit sa terre ensi dexclouse; 25150: Mult fortement desclouz le sien paiis trovoit (de même declos 2762); 8361: Les barons del pays ont leur rentes desclouse.

— Se desclore, s'en aller, partir, 17744: A heure de soppeir soy est Basin desclos. Cp. l'expression se sevrer. — Le part. desclos se rencontre avec le sens: qui s'abandonne, effréné, 3729: Si fortement regnat et si fut [si] desclos Que sa gens le dobtent; — avec celui de « exposé, en danger », 36684: Car son cheval ont mort, si qu'il est tout desclos (Bormans me paraît se tromper en traduisant par « démonté »). Le mot exprime aussi le dénuement, 20739: Que celle engliese astoit si povre et si desclouse.

Descompt (mettre en), ne pas faire cas, n'en pas tenir compte, 18509: Sire, dist Genelon, metteit (1. metteis) tot en descompt.

Desconeüe, - cogneüe, inintelligence, folie (cp. desconut), 14653; II, 7522, 7536 (iei écrit discogneüe); déguisement, 23849: Faux priestres, trahit m'as par ta desconeüe. Le mot a été mal lu par le copiste pour descovenue (déconvenue, malheur), 18325: Il vous covient morir à grand desconeüe. — Au v. 37729 tout sens desconeüe est selon moi une simple cheville d'affirmation: sans déguisement, sans faux; Bormans traduit le mot par desconvenue, malheur, accident, ce qui ne convient nullement.

DESCONFIRE; au participe passé je trouve à la rime les formes suivantes: 5440 desconfise (fém.), 27545 desconfie (fém.), de même II, 11038; desconfus 25104 (hors rime) est une erreur p. desconfis. Hors rime, au fém., desconfite 5518.

Desconfès, sans s'ètre consessé, 36655.

Descompangnier, disjoindre, défaire une chose arrangée, concertée, 12535.

Desconselhier (se), perdre conseil, se décontenancer, 6166 (mal compris par l'éditeur).

Desconut, qui s'y connaît mal, insensé, 6207: Par Ydomas le fel, qui tant fut desconut.—

Quelques vers plus loin, dans le même sens, mesconut.

- Desconvenable, négligent (de ses devoirs), 30992: Astoient de bin faire tuis si desconvenable.
- Descort, subst., 5762: Mais soit conclusion de trestout cel descort. Non pas discours, comme dit B., mais discorde.
- \*Descort, participe, 10263: quant saint Lambiert à tort Murdrirent telement que vos ai descort. Selon les licences orthographiques de notre texte, on pourrait à la rigueur tenir cette forme p. descors = lat. discursus, au sens de discouru, mais ce peut être aussi une faute de lecture p. destort, destordre étant pris dans l'acception figurée de déployer, exposer (cp. lat. ex-plicare). Je corrige également descors en destors au v. 16977: Main ains qu'ilh y vengnent, se sont à eauz descors Chis de Lanchon. Le sens est: détournés vers eux.
- Descoudre, faire rompre les rangs, mettre en déroute, II, 1923: Braibechons abbatent, mult les ont descosus.
- Descovenue, déconvenue, malheur, II, 11582; inconvenance, II, 11689, où le mot est estropié en descoveiuwe. Voy. aussi l'art. desconeüe.
- Descovreture (en), à découvert, II, 1732: mais en descovreture Le fiert Thiris de Preis.

   Sans qu'il ait eu le temps de se couvrir ».
- Descrutineir, examiner, discuter, 6574 : Là sut descrutineit et les miens et les tiens.
- Desdain, indignation, 2122, 10213; sens desdain, cheville d'affirmation, pr. sans désapprobation, sans conteste, 6049.
- Desduit, aise, aisance, 1763: en mult povre desduit Nasquit ly roy Jesus. Sens desdus, 24683: Ly bastart de Beafort vers Hesbain est corus, Par les vilhes criant: Aus armes sens desdus (sans s'amuser plus longtemps, sans tarder).
- Desespoire, verbe, désespère, 655; aussi despoire, 663 et despaire, 33537.
- \* DESEUCLINS, 27520: Et ausi li costat pluseurs mars deseuclins. Lisez de seuclins; mais quid seuclins? il ne peut être question de sequin, qui est un mot arabe; je crois donc qu'il s'agit de squelins (schelling), par métathèse seclin, seuclin (s'il ne faut pas lire senclin).
- \* Deseurée, 22270 : [Le comte de Hainaut médita] coment sa suere sera deshiretée Et de Huy la conteit cachie et deseurée. Lisez deseurée (pr. séparée), dépossédée.

- Desevré, voy. l'art. précédent.
- DESEVRANCHE, pr. action de desevrer (trancher) une affaire, décision, conclusion (d'une affaire), II, 11176 : Si longe fut la choise anchois sa desevranche.
- DESIERTEIR, détruire (une ville), 2851. Bas-latin desertare vastare.
- Deslachier, = desrompre, saire rompre les rangs, mettre en déroute, 27218: [Ilh embrache] Celle mache à deus mains, et Champignois deslache. Cp. l'expression descoudre.
- Desloier son irour, relacher son courroux, II, 765.
- Desnueir, 28704: Là comenchat estour qui Ardennois desnue. « Éclaircir les rangs, affaiblir ».
- DESONELHIER (se), se réveiller, 10148: Quant il voit le jour luire, erant se desommelhe, 1715: Or escuteis avant, cascun soy desomelhe. Dans le dernier passage, le terme est pris au figuré: que chacun se réveille, c'est-à-dire prète attention. L'éditeur croit, au contraire, que l'auteur veut dire: soit endormi (comment peut-on escuteir et être endormi à la fois?) et propose de lire: soit de someil. Cette conjecture se réfute d'elle-mème.
- Despalhier, 5977: Portant vint il à Treit, que son cusin assalhe, le fil de son antain, Boydent, qui les despalhe. Quid? Le mot répond à un type lat. dis-paleare (palea), mais quel sens attribuer à ce composé? disperser (cp. l'all. zerstreuen, qui a une origine analogue)? désunir, diviser? Ce dernier sens se produirait aussi en admettant que despalhier réponde au type lat. dis-palare (cp. pilare, fr. piller, avec l mouillé), lequel dispalare est consigné par Du Cange avec le sens de séparer, disjoindre. L'éditeur ne dit rien; avec son système, il était si facile de dire en note: pour despolhe, dépouille.
- DESPAPELHIER, pr. éparpiller, 6139: Cascun soy despapelhe (se disperse); sens neutre, se brouiller, 10142: la chouse despapelhe. Le simple papelhier se voit 6139: Quant voit coment sa gens sisaitement papelhe.
- DESPAPINER despapelhier, 24821: Car la nuit est venue, qui tous les despapine.
- Desparelher, mettre en pièces, 6152: Le thier, le quart ochist, nous (= nos) Franchois desparelhe, A l'un cope le chief, à l'autre la maselle; diviser en deux (un empire), 6061. Substantif verbal : desparelhe, partage, 10142 : n'y ot nul desparelhe.

- DESPARLEIR, contredire, contester, 12687: nuls ne le desparolle. Ces mots constituent, à mon sens, une cheville d'affirmation, disant: que nul dise le contraire; je pense que l'éditeur se méprend en traduisant: « nul ne parle mal de lui, il n'y a qu'une voix sur son mérite ».
- Despars, surexcité, éperdu, 20316: Gobiers chiet mort à terre, ses sils en sut despars; peut-ètre aussi 18391. Forme wallonne du mot despert, sur lequel je renvoie aux Notes de Jean de Condé, I, p. 395-6. Il existait sous deux sormes: despert, te, et despers, se (d'où s'explique le subst. despersité, Jean de Condé, II, p. 225, v. 75). L'interprétation habituelle par désespéré est inexacte; la similitude des mots est sortuite.
- DESPARS (part. de despardre), dispersé, en déroute, 20316, 32624, 36696, II, 10610.
- Despechier, partager, 21467: Ensi sont ly enfans noblement despechiet Entreauz que nuls debat n'i ot ains desploiet; 22751: mains bins ont despechiet. Il faut se garder de traduire par « mettre en pièces », sens ordinaire. C'est un autre verbe despechier que celui qui se présente aux vv. 6960: Car onques de raison ne furent despechiés, et 30681: Tant que li autre aront leur chouse despechiet. Les deux cas se rapportent à dépécher, le premier avec le sens de « faire sortir, éloigner » 1, le second avec celui de « expédier ».

Despuer, épier, espionner, II, 9095.

- Desploier, faire plier les rangs, mettre en déroute, 32348 : [Qui là veïst] coment cascun emploie Sa forche, et Braibechons et ches Flamens desploie.
- Despouse, verbe, litt. dispose; act., régler, gouverner, 5687 : qui dispouse si noblement sa gens; réfl., se disposer, se décider, 8348 : si soy despouse, Qu'il evesque de Tongre... Ordinat saint Thiart; neutre, quid? 11532 : En fietre saint Lambiert, qui noblement despouse De rubis, esmerades et saphirs et turquouse. Y a-t-il ici une transition un peu hardie de disposer de = avoir à sa disposition, au sens : avoir en quantité, abonder? Je le croirais bien. La phrase mains qu'il soit desposée, v. 30873, embarrasse M. Bormans à tort; je crois qu'elle ne dit autre chose que « pour peu qu'il y soit disposé, qu'il en ait envie ».
- Despouse, subst., variété wallonne de despoise, dépense; 11522: par grant despouse (somptueusement); 20735: par quoy en leur despouse Venroit emolumens (par quoi leur dépense, leur train de vie gagnerait).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On peut aussi, toutefois, interpréter ici le mot par diviser, séparer.

- DESQUENDRE, descendre, 450; 5418: Mainte mervelhe orés adés en desquendante (poursuivant) Ma matere approvée, qui tant est atraiante.
- Desquireir, déchirer, 1083.
- Desrachineir, ébranler dans ses fondements, II, 5932 : Si laist ses pais en pais, car trop les desrachine (vers trop long).
- Desraie, verbe, 2239 : Jusque[s] en piés (lisez pies = pis) li mist (il s'agit de l'épée), ensi tout le desraie. De desréer, mettre en desroi?
- Desrelhier (se), se décontenancer? 14739 : dont soy desrelhe. Dér. de desréer? Donc pour desreelhier. Cp. le mot suiv. La note de B est plus problématique encore : « Pour desraint, se contrarie, s'inquiète. » Où ce mot peut-il bien se trouver?
- Desroëlhier, mettre en desroi (désordre, déroute), 6168: Chis jovenes cristoyens ma gens trop desroelhe; 14735: Ligois et Hesbengnons li Danois desroelhe (ici met en émoi?). Subst. verbal desroëlhe, 10162: par grant desroelhe (désordre, confusion).
- Desroie, 32374: [Si Saint-Lambert possédait encore une telle réunion de chanoines]

  Qui teil puissanche eussent et criassent Monjoie, Hongrie et Danemarche, Allemangne et Savoie, Saxongne et Loheraine et les aultres desroie, Dont à sain Lambiert su la flour et l'esbanoie, Je crois encor seroit li paiis en grant ploie. —

  Bormans traduit dubitativement les mots soulignés par : Et qui mettent leurs ennemis en déroute. Je ne suis pas de cet avis et pense que desroie représente l'a. fr. destroit district, pays; donc « et les autres pays ». L'omission du t peut être motivée par l'euphonie, et convertir ois en oie au profit de la rime rentre dans les habitudes de l'auteur.
- Desnoien (se), se dérégler, perdre toute mesure, 18942 : Adont commenche à rire, si que tot se desroie. Borgnet rencontrant dans Roquesort, parmi les diverses acceptions de desraingnier, aussi celle de renverser (acception plus que problématique), il conclut que notre vers veut dire : « Il rit à se tordre les côtes. » On ne saurait se tromper plus grossièrement.
- Desruban, pr. précipice, fig. précipitation, ardeur, 26044 : A l'assembleir des lanches fu grant li desrubans. Voy. aussi deruban.
- Desruis (à lire, selon la rime, desrus), II, 5775 : On doit faire raisons, ou ons en est desruis. Lisez destruis; peut-être moins une faute de copiste qu'une licence de prononciation; cp. plus haut desroie p. destroie. Ou on en éprouve du desroi, du mal », telle est l'explication de l'éditeur.

- Destempranche, intempérance, excès, 36751 : A cel temps que je dis ot male destemprance A Liege symonie.
- Destemprement, préparation (d'un poison), 14130 : atant destemprement Ont fait de fort venin.
- \*Destendre ne donne aucun sens 27941, mais bien descendre.
- DESTIEN (sens), sans arrêt, sans retard, II, 6810.
- \*Destient, II, 6792, tous li cuer les destient. Lisez destrent (serre); cp. 6886 : la mort si le destraint. Participe passé, 34359 : armeis roge que graine A une destient lyon qui demostre la vaine De Gheldre. Quid? Prob. aussi mal lu p. destrent (lié); ou p. descient (déceint)?
- Destin, 37751: dit li avoit Seguins De Prage que li prinche de Liege par destins Orent tuis releveit. Non pas « résolument », comme dit la note, mais « d'une manière fixe ». Faire destin, être fixé, placé, 14152: Tantoist que sus la table fist l'escuele destin.
- Destiner, act., indiquer comme certain, certifier, 18803: et li cuer me destine Que c'est li dus Basins; signifier, 34251: ne say que che destine. Neutre, se diriger vers, 1884: la grant voie perine Qui de Jupilhe à Tongre en pou d'heure destine; s'établir, se produire, 22288: Tout droit à Nostre Dame par qui tous bins destine; sourdre, couler, 24280: Durement le navrat, li sanc fort en destine. Au v. 27399, où il s'agit d'une source, dans la phrase mains en fin toute destinoit, le verbe reprend son sens primordial s'arrêter (tarir). Borgnet, à propos de destinoit, fait la note plus qu'énigmatique: « Ce doit être le substantif du verbe destringere, tomber en détresse ».
- Destinée, manière, 5194: Dedens ces Huenx se fiert par teile destinée; 30026: Et puis at allumeit (il a fait des éclairs) par teile destinée, Qu'il en issit flaireur si tres envenimée.
- DESTINT (éteint), fig. épuisé, ruiné, 34005: Cheli povre paiis qui mult en fut destint.
- DESTOIR destor, destour.
- Destor, destour, destoir, subst. de destourber, II, 5069: entreis sont... en Condroz, où ils ont fait destour, Car Vilherre il ont arses et mis en grand tristour; II, 8073: Huiois tient en la guerre et en morteil destour. La forme substantive habituelle est destourbier.

- Deston, destour, destoir, subst. verbal de destorner (détourner; empêcher, mettre obstacle); obstacle, opposition, 9318: pour luy faire destour (pourrait aussi être rapporté à l'article précédent); 31249: nuls n'en fut en destour (personne ne s'y opposa); hésitation, 2531: n'y at fait lons destours; 38241: partant ne fait destour; 4089: sen (= sans) destors; II, 11568: Et ils li ottroient trestous sens nul destoir; lieu secret, pays éloigné, 3710: droit vers le grand destour De God et de Magod ont il pris leur retour. En destour, secrètement? 29613: L'empereur Henry, qui mors est en destour.
- Destors, part. de destordre, déployer, 2506: destors le confanon; 32658: destour les siglatons; dégainer, 2701: Cornulo et les siens ont les bons brans destors; détourner, 34665: mais grevanche, ne dedens ne dehors, Ne ferat à l'engliese, ains le sera destors (détournera, empêchera) A toutes altres gens.
- DESTOUBLIES, II, 7253: Angousses et destoublies et grans mortaliteis. Le rhythme indique la correction destoubles, ce qui nous produit une sorme allégée de destourble, subst. de destourbleir (troubler), dimin. de destorbeir.
- Destrainction, dans la cheville d'affirmation tot sens destrainction (sans restriction, sans réserve), 27103.
- DESTRAINDRE, contraindre, 37786: Et les aultres destraint... D'obeïr à Lothaire.
- Destriant adestrant, II, 12351: Et l'abbeis de S. Jake si l'aloit destriant, Et chis de S. Lorent si l'aloit senestrant. Donc d'une part destrier, de l'autre senestreir.
- Destrire, verbe, prononciation wallonne du fr. destrier = detrier, tarder, 1544: sens plus avant destrire. La même laisse en ire, présente de même lassire p. lassier (laisser) 1546, despitire p. despitier (offenser, injurier) 1556.
- Destroit, peiné, angoisseux, 699; pressé, impatient, 8073; à destroit, péniblement, 65: qui morut à destroit.
- Destroit, part. passé, 12146: quant la nouvelle oioit De Pipions coment son paiis at destroit. Licence p. destruit? Peu probable, plutôt == lat. destrictus, opprimé.
- \*Desvoie, 17868: N'ot pas aleit vi miles que son sors se desvoie. Faute de lecture, lisez desnoie (se dénoue).
- DESVORELHIER (se), 10160: Le cheval fist corir, qui fort se desvorelhe. Je pense que ce terme doit exprimer précipitation, rapidité, ou « se consume, s'épuise »; pour l'éditeur c'est « dévoie ».

Deresta, retenir, II, 1141: Pour detenir Ferrats de Benry à greveir : réll. a detenir, se maintenir, se conduire, 2667: Nos lainls Tongrois sont :: se sunt richement /= poblement detenus.

Determent, arrêt, retard, 18384: Asalians le clasteal sens nul detenement.

DETIER, VOY. deitier.

Derent, adukérin, voy. was decort.

Destracte, subst. d'un verbe destrachier, distraire, retrancher (ep. retrachier, retirer. 7198), donc retranchement, réserve, refus, 7187 : se creanteir vollès, seus malvaise destrache, De venir contre moy... Armeis de toutes armes.

Dernaine, mettre en pièces, ou écarteler? 2301 : Qui trois chevaliers ont occis et tos detrait (= détruit, dit B.); — tirailler, harceler, malmener, 5276 : Mereovex li rois les Hueux sorment detrait; — retrancher, ôter, dans la formule affirmative sens detraire, sans rien ôter de la vérité (ep. extraire), 2964; — se detraire, s'arracher les cheveux? 38280 : sorment vot desplaire Al conte Balduvin, car tot se vot detraire.

Detaessien, être en détresse, en péril, 4166 : si qu'elle (la soi chrétienne) ne detresse.

\* Detainert, 26759 (il s'agit d'un mostier de construction récente) : povrement fut fais, si est ja detrimeit. — Évidemment un mot altéré; je corrige decreteit (décrépit), que savorise le sens et la lettre. Pour B., le mot signifie endommagé et vient de detrimentum!

Dernis (sens), pr. sans retard, d'où : sans hésitation, d'où à son tour : assurément (n'hésitez pas)? 5880, 29785.

\* Dzuissz, 1297: Sa terre une seul denir ne sut par lui denisse. — Seloni B.: endettée, engagée. Interprétation impossible. Notez que la rime exige une sinale en ise; je propose donc de lire ou devise (partagée), ou demise (diminuée).

DEÜTEMENT, dûment, 5088.

Devantrain, prédécesseur, 29094 : Plus despendit Obiers que ses devantrains dus.

DEVANTAIS se trouve en rime dans une laisse en it 22016 : Nonpourquant sut leur comte après li devantris Ogier, qui sut ses sils, qui bien soy combatit Contre les Sarazins.

— Qu'on écrive la finale par is, ou, selon la rime, par it (cp. deux vers plus haut

porprit pour porpris), elle équivaut à fr. iers (nomin. de ier), et devantrier doit signifier « de premier rang » ou tout simplement prince. — On ne se rend pas compte du point que le texte imprimé présente entre devantris et Ogier.

Deventrain, qui est dedans (wall. devins), 7227: Ly dus s'i acordat et la gens devantraine (l. en p. an); 32464: Ly evesque Alixandre celle gens afforaine (les étrangers), Lyge, Huy et Dynant qui sont gens deventraine (nationaux, qui sont de son domaine) At servit luy meismes de pensée excellaine. — Les éditeurs se trompent en interprétant gent dev., Borgnet par « classe supérieure », Bormans par « gent de premier rang ». Le même terme est employé 13963 en opposition avec deforain, pour désigner une des parties en lutte dans un tournoi. — Divintrain est encore wallon p. intérieur.

Devins, 15482: Là serat descoveirs tous li mavais devins Qui fut fait de Radus, nostre cusin frairin. — Quid? prédiction (de deviner)? ou ce qui me semble un peu hasardé (ins = is) = devis (propos)? La note porte : « Pour devise, décision, délibération. »

DEVINSENT = devinrent, II, 11455. Est-ce une faute de lecture?

Devisement = devise, manière, 2561.

\* Devoie (par), II, 11429: Jusqu'à Mont Sains Guibert ont ars, tout par devoie. Ce n'est pas « par excès », comme dit Bormans, mais il faut lire par denoie (à plaisir), voy. donoi.

DIABLERIE, fait diabolique, II, 6757.

Diervine (estre en) = estre endiervé, endiablé, 7055.

Dieste, mesure de longueur, 11688 : Mult fut de grant porpris, n'y avoit pais C dieste Del englise Sain Pire. — Bas-lat. dextra, a. fr. dextre, diestre, voy. Du Cange.

DIFFAMÉ, affaibli, 18616 : Car ne pout (?) plus dureir, leur forche est diffamée. Je doute de cette leçon; deffinnée?

\* DIFFERSION, II, 4442: Puis el chastel les moinent sens nulle (pron. nul) deffention (sans qu'on y mette obstacle) Et li Ligois n'oisent faire diffention. — Quoi que pense l'éditeur, je tiens le dernier mot pour mal lu, et je corrige dissention.

DIFFERENCHE, délai, II, 11542 : sens nulle differenche.

- Duvenzia (se), = se deporter, se dispenser, 2266 : nuls d'eas ne soy diffeire.
- Durs, dix, 5182 : Diies milh d'abatus. Cette forme bissyllabique est-elle admissible, c'est-à-dire phonétiquement correcte? Je crois que oui.
- Dillicien ou diligire, alléger, soulager, 4894 : ne toy puis diligire; 10435 : Qui faculteit li donne qu'ilh porat sens sejour Toutes gens lunatiques... Saneir et diligier et remettre en baudour.
- DIMEMONE, dimanche, 868 et passim. Encore du wallon actuel.
- DIMEMENT (dignement), fortement, 2568: Tremus qui sayne (saigne) dinement. Mal lu p. durement?
- DISAISINE, spoliation, 28530 (associé à murdre, larchin, tolte).
- \*Dyscesius, II, 9210, faute (typographique?) p. dyocesains.
- Discipline, 1. manière d'agir, 6183: Mis se sont al fuiir par male d.; 51350: Et Ogier le refiert par grande d.; 37805: Et se li fist hommaige par teile d.; II, 1672: par noble d. Quid par discipline tout court? 18807: En la tente entrat de Johan par d.? De bonne manière, décemment? 2. Carnage (voy. mon Gloss de Froissart), 3897: Tongrois et Sycambiens en font grant d.; 7045: Là comenchat batalhe et teile discipline.
- DISCOGNEÜE, voy. desconeüe.
- Discors = lat. discursus? donc évolution, 2702: Entre eas se sont serus par mervilheus discors. Ou faut-il lire distors, déploiement?
- Discors ou discours, discorde, 28216: Et puis muet en la vilhe grans discors et hustins; 28122: mais là ot grans discours; Onques ne se porent accordeir par amour.
- Discretion, discernement, jugement, 38435: Et quant Baldwin ot teile discretion Que par luy governeir ilh pot sa region.
- Disjoincture ou disjuncture, 1. état, situation, II, 9127: Et ensi stut li fais en teile disjoincture. Le mot, tout en étant construit de manière à devoir signifier le contraire, vient se rencontrer avec le terme moderne conjoncture (concours de circonstances). Cela s'explique: l'état d'une affaire se détermine par la manière dont les choses se joignent ou se disjoignent. 2. Interruption; loc. sens disjuncture, sans cesse, II, 7472.

- Disloëlhier, délier, faire rompre les rangs, 6158: Thebelins aprochat qui sa gens desloelhe. — Je pense que c'est plutôt un dérivé de desloier que de dislocare. — Pour la forme, cp. desroelhier.
- DISPECTION, mépris, 35964: car celle dictions Prist le conselhe le roy en grant dispections.
- Disposeir, déposer, II, 3594: xxvii ans regnat, puis le disposat ons. Ailleurs deposeir, II, 8452: Quant li pape ot Huwe l'evesque deposeit.
- Dissoleit, désolé, désert, 9635 : Tot parmi la Campine, une paiis dissoleit. Cp. dissolation, désolation, 38920.
- Dissolu, 1. répandu, dispersé? 5094: Al temps que je vos dis furent Huenx dissolu Es partiie de Rome... (peut-ètre une simple épithète de Huenx). 2. Étendu, vaste, 10901: Del sanc à mors rogist la plache dissolue. Ou serait-ce dissous au sens de détrempé? 3. Outrageux, arrogant, 6212: Cloveïs de Franche, qui tant fu d.; 9294: Cascun s'en fuit errant comme faux d. (dépravé, truand); 12295: Combien qu'il y at gens qui sont trop d.; 36859: Ilh est trop dissolus Et trop presomptueux de mal faire et agus.
- Dissovenanche, quid? 25934 (il s'agit de l'accord relatif à la cession du comté de Looz):

  Trestout fut approveis pour la dissovenanche de Henry l'empereur. Je pense qu'il faut traduire: pour qu'il ne s'effaçat de la mémoire, pour en prévenir l'oubli.
- \* DISTANNEÜE, 3008 : Si t'en covint morir à grant distanneüe. Faute de lecture p. disconvenue (cp. 26148).
- \* Distoneue, 35672, faute (reconnue par l'éditeur) p. discovenue.
- Distour, II, 2103: atant font grant distour; Braibechons reculent... Quid? Action de se détourner? Peu probable, si le sujet est : les Dynantais. Je crois plutôt qu'il faut lire discour (cp. plus haut discors), ou prendre distour au sens de déploiement.
- Division, devision, devise, devis, 1. gré, souhait, II, 8500: Qui leur faisoit leur boins à leur division; 2. manière, par teile division II, 10783, 11726.
- Doblé, faisant double emploi, superflu, 28512 : Que li chi declareir seroit chose doblée.

  « Redite sans raison ».
- Doblet, haubert doublé, 4331 : Coeffe ne jaserant, ne chapeals ne doblès. De là dobletin, adj., 3492 : la coeffe dobletine.

- Doctrine, conseil, 37808 : Que jà n'arat par luy ayde ne doctrine; manière d'agir, 6184 : quant voient la d.; manière en général, 24832 : par teil doctrine.
- Dolart ou douars, douaire, dotation, 6646, 37579.
- Doie, doigt, II, 131 (p. 590): [Le cop] Dedens le teiste entrat, s'en ostat un doie De char et de cheviaz. Propr. ici l'épaisseur d'un doigt; la mesure exige soit si en ostat, ou une doie 1.
- Doie (à la rime), p. doi, dois, deux, 28744.
- Doieus; 8325 : et ches englise deuse At consacreit l'evesque de volenté doieuse En honour de sain Pire. Quid? disposé à doier (doter)? cp. doiart. Ou une formation arbitraire tirée de doux? Ou enfin une faute p. joieuse?
- Dois ou doi, deux, forme habituelle, 572, 714; cependant on rencontre aussi, selon la rime deux 3664, deuxe 8325, doie 28744.
- DOLAMENT, adv., mauvaise graphie p. dolamment, tristement, 9168: dolament ly at dit, tenant le chief sorchient (l. sor chient).
- Dolereus s'applique à tout ce qui peut causer de la peine, ainsi à un homme vicieux, II, 4381. La rime amène la forme dolerois 35089.
- Doloir, v. actif, plaindre, 7352 : A Robiert est venus com chevalirs hardit Et Robiers contre luy, qui bien pou le *dolit* (parfait défini wallon régulier).
- DOLOSEMENT, subst., plainte, 6660.
- Domieste (= lat. domesticus), apprivoisé, fig. doux, 1749 : Ensiment conchuit Dieu celle Vierge domieste. Gilles de Muisis a demieste.
- Donnée (faire), faire don, II, 5109.
- Donoi, donoie, denoi, denoie, amusement, plaisir, train de vie luxueux, 12848: Dame de grant donoi; 18955: miner grant donoie; 23229: rentes de grans donois (fort riches); par ou à donoi, à cœur-joie, avec ardeur, avec bonne grace: 771: Atant l'at baptisiet par mult noble denoy, Tongre l'at appeleit (Borgnet pense que,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour le fém. doie, cp. Berte aus gr. p., 2856: Symons vint à Bertain, si la prent par la doie; Guill. de Palerne, 7080: L'une tint l'autre par la doie. Quant à l'emploi de doie invariable au pluriel, je renvoie à mes notes Roi Gormond, 410 et Trouvères belges, 2° série, p. 361, v. 461. — Aujourd'hui le wallon dit deu.

puisque denoi serait = déni, il faut lire donoi et l'interpréter par don; c'est une erreur); 4710: puis s'en vont par donoy Encontre les Alans; 24714: En l'estour sont ferus par si forte donoie (Borgnet pense à dongier, puissance); 28755. Le comte de Cleirmont y fiert à grant denoie.

Donoier (se), s'amuser, mener bonne vie, 15904.

Dondelbier, être étourdi, roupiller, 10159: Guyon brochat qui de somme dordelhe. — B. veut corriger dorvelhe, que lui suggère l'adj. dorveillé, qu'il trouve dans le Complément du Dictionnaire de l'Académie. Bien que je n'aie pas d'autre exemple de notre mot, je l'accepte comme une création populaire. Cp. fr. dodiner, dodeliner; le thème dord peut s'expliquer par l'influence de dormir. Voy. aussi endomdelhier et endordilhier.

Dorseal, 29927: et xii dorseais bons Pour repareir (parer) l'engliese donat. — Bas-lat. dorsale, pallium vel aulaeum quod parietibus appenditur; fr. tapisserie.

Dotal, = dotable, redoutable, effrayant, 19343.

Dourat, = dolrat, fut. de doloir, II, 7348 : Que toute la vesqueit... S'en dolit et dourat jamais sens recourage (l. recovrage). — Passage mal compris par l'éditeur.

Drzux, forme wallonne p. droit, amenée par la rime, II, 10720.

Drier (par), par derrière, II, 7659. — Wallon actuel dri.

Droit (faire son), 9202: Ebroien fait son droit, Trahitre est et mavais. — Non pas, comme dit B., « se rend justice », mais « agit comme on doit l'attendre de lui ».

DROMADARS, dromedart, drumedaire, qualification d'honneur, 1943, 2434, 4991, 32614, 36692.

Daut, riche, II, 4039 : Par le greit des borgois qui furent li plus drus II a saisit le ville; 31125 : car à Lige vinrent ime des plus drus. — Fort, sévère, II, 7537 : sa discogneiue Amenderont à li de penitanche drue De corps, non pas d'argent. Peut-être une faute p. dure.

DEBITATION (en), II, 2550: li evesque Huon Vient chevachant à Liege en dubitation (soucieux, pensif).

DUCHETEIT, duché, 4654, 1782; ducheit 1790, 4650; au vers 36309 il faut lire, au lieu de ducheit, soit ducheteit ou ducheeit. — Ducheit peut se ramener à lat. ducatus, ou être considéré comme contraction de ducheeit, forme syncopée de ducheteit, qui représente lat. ducitatem.

Durée, étendue, II, 202 (p. 586): li bois de Glain qui oit longe durée.

DURENCHE, 9255: Luy et ses moines vont à la crois de durenche. — Plus haut (9231) il est dit que la croix en question avait nom de patienche. Notre mot signifie donc souffrance (B. dit: à la croix où il faisait si dur); la finale enche est donc ici une licence de rime.

Durreir, résister, 35869 : Car Huiois qui sont dyables ne les lassent dureir. — La traduction « ne les laissent en paix » n'est pas exacte.

E

Echa (en), 20160: Que de celi Robert... Desquendirent despuis en cel temps en echa Li Hesbengnons linage. — Borgnet, séduit par le mot escaeta qu'il trouve dans Du Cange, traduit en echa par « par succession ou héritage ». Erreur. Le temps en echa, c'est le temps d'ença, l'époque qui précède le temps actuel. Echa est la forme wallonne de ença.

Effengne, 888 : Sor l'an v<sup>m</sup> et c et xx [et] vii effengne Les at livreit Gregore en la terre Aquilengne (sic). — Je suis aussi embarrassé que l'éditeur pour expliquer ce terme, qui paraît déterminer plus précisément la date indiquée. Effengne serait-il une forme extensive de effin — en fin? Ou un écho wallon de l'all. anfang, commencement, néerl. aanvang?

Effecte (al), à l'effet, II, 6574.

\*Ecuyen? 8837: Il a ferut Ebron, l'ecuyen de renommée, qui tenoit tout Avergne. — Leçon impossible; le sens et le rhythme recommandent l'escut, métonymie p. chevalier.

Effondu, 25090: Braibechons reculent comme gens effondue. Épuisé, affaibli; voy. mon Gloss. de Froissart; aussi enfondu, II, 3617: malade ou enfondus.

EFFONDURE, dépérissement, langueur, 6506: Morut ly cuens Gobers à Treit par e. (B. pense que le sens pourrait être « il se noya »); en parlant d'un pays, famine, 23259. Aussi enfondure, 443: Et si gens d'effondure s'en vont par la citeit. Sans doute « ses gens épuisés, affamés »; selon B., « gens de destruction »; il invoque le verbe enfoundrer, détruire.

Effrendre, faire effraction; sens effrendre, 23049.

Effroidure, 22194 (il est question des chanoines de haute lignée attachés à l'église de Liége): Nommeit vous en ay cinq où n'at nul effroidure. — Quid? Selon Borgnet: interruption de descendance noble. C'est là une simple supposition d'après le sens. Peut-être sous le thème froid y a-t-il à chercher le mot fraude et le sens serait: « chez qui il n'y a pas lieu d'admettre de fraude dans la production des titres de noblesse ». Je voudrais lire: nule froidure » (oi wall. — au, o). Cp., quatre vers plus bas, n'y at point forfaiture.

EL, lat. aliud; 13535: Tant ot là d'unc et d'el estre (l. entre) eauz esteit parleit. — B. ne connaissait pas sans doute le mot el, puisqu'il écrit del et dit qu'il faut peut-être lire d'altre.

EMBAHIR, = esbahir (4796), 2756, 4848.

Embastie, 23322: Si ont le fietre mis desus l'ierbe enbastie. — Quid? en bastie, in bastida, sur un catafalque, cp. chastel?

EMBRACHE, adj., embrasé, 11224: mains li engliese embrache De Hacours sur [des] puis par Guyon de Porcache Toute redissie. — La sinale en ache rappelle ital. bracia, brascia, formes ital. (concurrentes de bragia) du sr. braise. Au v. 11200, je trouve le verbe enbrassont (s'embrasèrent); toutesois, on n'oserait rapporter le double s à une raison étymologique; mais ce qui est analogue à embrache adjectif, c'est le verbe s'embrachier, qui paraît bien signifier s'enssammer, s'animer au v. 7185: Robers, qui porcache D'avoir contre Paris estour, avant s'embrache Et dist. — Notez encore notre mot comme adjectif verbal.

Embrachier, embraser, voy. l'art. précédent.

Embrechant, 4351 (ce vers me semble être une parenthèse): Ly altre empereour son freire fut *embrechant*. — Je ne saisis pas le sens de la phrase. Pour *embrachant*, au sens d'entreprendre, attaquer? ou à celui d'enflammer exciter?

EMBRISIER — brisier, rompre, 10945: Ches heames enbrisoit com che soient hanss; — faillir (à une convention), 39016: sens enbrisier de rins; — empecher quelqu'un ou quelque chose, mettre obstacle, 28067, 28071; interrompre, 36428: sens moy à enbrisier ma parole et mon fait.

EMBROIER, enfoncer (le fer d'une arme), 999 : le brant ly enbroie Parmi heame et haubier; 24709 : Parmi le pis la lanche erament li embroie; II, 134 (p. 590) : Sour le chief dou cheval tout oltre li enbroie; enferrer, 10970 : Il n'y a si fort hiame ne le perche ou enbroie; réfl., = s'embattre, 3962 : Dedens l'estour s'enbroie. - Ce verbe manquant dans les glossaires usuels, Borgnet n'hésite pas à l'expliquer une fois (999) comme une forme arbitraire de embronchier, une autre fois (3962) comme identique avec s'embriver (s'empresser). Ce n'est là que de la fantaisie; le sens du mot, tel que je l'indique, est indubitable; cp. Richart le Biel, 3902 : Sa lanche en l'escu li embroie; Guill. de Palerne, 1238 : Si se fiert dedens et embroie; voy. aussi Raoul de Houdenc, Songe d'enfer, 563 (Trouv. belges, 2º série, p. 196). — Le subst. embroi se voit dans Guill. de Palerne, 1264 : En l'espiel sui et el embroi. — L'étymologie est douteuse; voy. Littré sous embrayer. Förster, à propos du passage cité de Richart le Biel, rejette avec raison un type imbroccare; en effet, ce dernier a donné embrocher, et d'ailleurs il faut présumer un thème brei : dans les fragments de la Geste d'Orange, publiés en 1878, par Stan. Bormans, v. 193, on lit: Mult a ci boen tornei, Mult me delite m'espeie mettre em brei.

Embrongnier, faire baisser (la tête), 7113 : Une grant cop li dona, qui fut de teil substanche Que le chief li enbrongne. — Autre forme de embronchier (part. embronchie, tête baissée, triste, II, 1881).

Embuissit, embusqué, II, 10218.

Empainer, mettre à l'ouvrage, 743 : Atant mandat ouvriers plus d'une quarantaine .... et trestous les *empaine*; 34342 : qu'il si forment *enpaine* Et travelhe. — Borgnet rapporte notre mot à *empoindre*, pousser, exciter! — Au v. 4065, lisez s'enpenerat en un mot.

EMPART, subst., 19701: Andolay assenat Ogier de teil empart Que l'escu li fendit com ele de malart. — Quid? B. se tire aisément d'affaire en disant : empart est p. empainte. Pour moi, je vois dans le t final une simple ajoute, commandée par la rime, et dans empar, que je traduis par « force », le subst. verbal de emparer au sens de fortifier. Cp. fr. rempart (jadis rempar), de remparer. Ce serait donc « avec telle force. »

- Empechié, obstrué, 21909 : li lis (le lieu) en fu tous empechiés. Dans le passage suivant, 31849, il faut lire en deux mots em pechiés : car ons fut acontés Al pape qu'il astoit laidement empechiés De male symonie. Ou peut-on admettre le sens : embarrassé, c'est-à-dire accablé, par l'accusation de simonie?
- EMPEIRE, prés. de emperier, empirer, 2264 : Que li estour por eas trestot adès empeire; 11, 4871 : Car todis empeire (le texte imprimé porte en peire); cp. emperiés, empirés, 36763.
- Empereire, empereur, en rime p. empereire (2262), 4742; l'auteur ne se gène pas, dans une laisse en is, pour employer le fém. empereis, 30591.
- Empire (prononcez *empire*), empire, au sens de pouvoir, force militaire, 18551 : Et après venroit Charle à toute son *empier*.
- EMPLOIER, appliquer (un coup), 1080, 6280; appliquer, décerner un honneur, 4127 (il s'agit de l'évèque Martin): puis fut canonisiet Par le pape Marcelle; mult fut bin enploiiet (le sujet est « ce, cette distinction »), Tant fut de grant essenche. Borgnet propose bien inutilement de corriger enploreit (pleuré).
- Empresure, entreprise, 1739: Le duc ont remonteit, mais anchois fut mult sure, Par devant l'estandart astoit, telle *enpresure*. Une mauvaise ponctuation (absence de virgule après astoit) a fait traduire à B. *empresure* par presse, foule.
- EMPRISE, propriété, domaine? 28059 : celle tenoit l'emprise De Bolongne sour mer. Cp. porprise.
- Emprongne, verbe, quid? 2947: Par luy fait Deu miracle, car sains Materne emprongne A saneir les messiaus et les gens plens de rongne. Pour emprent? se demande l'éditeur et je fais comme lui, mais en désespoir de rause. On p. en ne m'arrête pas, mais emprengne est la forme du subjonctif.
- EMPUISEMENT, poison, 14126: porquen je moy assent Que li donnons à table une fort empuisement. La bonne forme est empuisnement.
- En, dans notre texte est la forme constante pour el = en le (j'ai noté el II, 1583). Je n'ai pas encore mon opinion faite sur la question de savoir si en a vraiment été dit pour el, ou s'il ne faut pas y voir une faute de lecture p. eu, forme secondaire de el bien connue. Je vois la forme picarde ou appliquée au v. 21776 dans « une castelet ou gors. »

Enars, épris, part. de enardre, s'éprendre. Pour avoir méconnu ce verbe, les éditeurs ont partout écrit en ars; ainsi 20326: Ogier perchoit la fuite, de doleur est en ars (enflammé, dit l'éditeur fort bien); 36712: Car l'evesque Radulf en ot le cuer en ars (ici aussi Bormans comprend bien en traduisant « embrasé », mais il écrit mal); 30366: Li sire de Vilers qui fu nommeis Gerars, Le sien escut bendeit et orleit com en ars Ochioit chis Lumbars (Bormans, liant étroitement com en ars à ce qui précède et séparant ces mots de ce qui suit par une virgule, en fausse le sens et pense à l'art héraldique; moi je traduis: Le sire ..., à l'écu bandé et ourlé, tuait ces Lombards avec acharnement). Il faut également lire enars, au lieu de en ais, v. 3627: Qui todis al bin faire l'at en ars et semont (la note dit ici: Ais p. aist, aide; le manuscrit Br. a ars). J'ai trouvé enars une seule fois, mais atrocement mal compris (« p. ennyeux, ennuyé, impatient », dit Borgnet), au v. 4116: De son peire vengier astoit forment en ars.

ENCALCHINEIR, mettre dans la chaux (un corps mort), 26694, 28784.

Encarpilhier, quid? 9492: Ce est ly ars des semmes qui si l'omme encarpilhe C'on ne s'en puit partir de sa male trawilhe (l. crawilhe). — Selon B., enguirlander, de encarpe (t. d'archit.), guirlande. Je ne puis me ranger à cet avis; la permutation constante entre les présixes en et es i et le mot crawilhe (croc, crochet, griffe) du vers suivant, me sont supposer qu'il s'agit de escarpiller, dim. de escarper (sr. écharper), saire des entailles; sig. plumer, dépouiller.

Enchachier, chasser loin, rejeter, 3232.

Encharer, neutre, s'échauffer, II, 964 (en parlant d'une guerre), ib. 1564 (appliqué au soleil); chire enchaufée, visage enflammé, 11733.

Encheneit, 25233 : C'est un diable encheneit. — Pour escheneit, déchainé; contraction un peu forte de eschaeneit.

Enclain, subst. = enclin, 3833: Une engliese fondat à Tongre sus l'enclains — Pente de montagne, déclivité, de encliner; ep. declin de decliner. Selon B., enclains est = enclos; toutefois il accompagne cette équation d'un point d'interrogation.

Enclawure, embarras, 29489: là ot teil e. Qu'en une aiwe chaiit jusques à la chinturc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Förster (Chevalier aus 2 esp. p. L, et Zeitschrift de Gröber, 1, 560) explique cette fluctuation entre les formes estire - enlire, esbahir - enbahir, essaucier - ensaucier par une forme intermédiaire avec ens. Entre estire et entire, il y aurait (par l'insertion de la nasale n) enslire, d'où par la chute de s : enlire. C'est ainsi que se serait produit de scientem d'abord escient, puis ensecient, puis ensient.

- Enclin, adj., pr. baissé, penché, fig. triste, 9259: Mult fut fors enmaiés ly prieur et enclins. Suivi de de, sous la dépendance, 35219: [canoine] enclins de sain Denis en Liege.
- Encombreir, verbe impersonnel, arriver, en parlant d'un accident, II, 3102: or li est encombreis Qui (= que) par faux robeours fu trestous desrobeis.
- Encontrier (venir à l'), venir à la rencontre, II, 4175. Le subst. encontrier se rapporte au verbe encontrer, comme encombrier à encombrer, destourbier à destourber, etc.
- ENCOQUELHER, 6164: Plus de XIIII à terre à l'espée encoquelhe. « Renverser » en est le sens, mais comment le justifier étymologiquement? Sans doute, on peut lire aussi entoquelhe, qui serait p. entorquelhe, forme dérivée du bas-lat. intorcare. Pour le sens, cp. trois vers plus haut, à terre l'entortelhe.
- \*Encorsteir, 9548: En morteil pechiet dors, ly diable à che t'encoeste. Le mot est inadmissible; il faut un mot de trois syllabes en ieste; entieste (sollicite) de entester, cp. prov. entestar ap. Rayn.? Ou encrieste, t'enhardit (voy. encresteit)? Voici la note de Borgnet (qui prend le mot pour un subjonctif): « te poursuive, te recherche (inquirere) ». Inutile de la réfuter.
- Encordont, 12349, 12646, II, 4850; ancordont 13479, 15089, 27635, 36622; ancordans 8448; cependant, néanmoins, toutefois. Pour sa composition, comme pour sa valeur, cet adverbe répond au néerl. nogthans, au haut-all. noh danne (ap. Graff), all. mod. dannoch, dennoch.
- ENCRESTEIR, 10093: Fortement le (il s'agit de l'épée) butat, de son poior l'encrieste, Que tout parmi le cuer le sier trenchant agieste (l'éditeur a mis à gieste). Quid?
- Encresteir, crêté, dressant la crète, fig. irrité, ardent, hardi, acharné, obstiné, 2521, (comme encresteis griffons), 2753 (plus e. com cos), 10310 (e. com lupars), 11722, 26370 (Et ils soy deffendent comme lyons e.), 35682 (plus e. que grue).
- Encruse (u = ou, o), accrocher, pendre, 14354.
- Endoireux, 1217 : Jusqu'al temps sain Remy, l'archevesque endoireux. Quid? Selon B., riche, possesseur d'un grand douaire. Le mot pourrait en effet être un dérivé arbitraire de endoiere (dotateur) ou du verbe endoairer (pourvoir d'un douaire), mais alors le sens serait plutôt : libéral, prodigue de ses biens.

- \*Endomdeller, 6159: Del brant d'achier le fiert si que tot l'endomdelle. Le sens réclame endordelle (ou endoirdelle), étourdit, voy. endordillier. B. pose la question: Pour endebelle, affaiblit?
- Endondilher, étourdir (cp. dordelhier), 9478 : Et Alpaiis Pepin teilement endordilhe. L'éditeur confond ce mot avec entortilhier. Voy. aussi l'art. dordelhier.
- Endormi, 9504: Alpays emmenat li endormis sodans (il s'agit de Pepin). Sens fig., insouciant, négligeant ses devoirs. Cp. II, 7932: Mais il disoit folie, que li cuer li endort (s'assoupit, devient insouciant).
- Enduit, instruit, élevé, en mals 5497, en bins 6200; induit, engagé, amené, 2077 : car paiens à bapteme, anchois que vengne nuys, vii [et] iiii et xiiii a enduys.
- Enfangnier (s') = s'embatre, s'enfoncer, 1053 : dedens l'estour s'enfangne; 22724 : Jusqu'à la Salvenier le ruiseal soy enfangne. D'où vient ce mot? Est-ce une acception détournée de se jeter dans la fangne (fange), s'embourber?
- Enfiergier, mettre aux fers, II, 13028 (lisez, non pas comme le propose l'éditeur, enfiergier p. ensiergier, mais enfiergiet).
- Enpietrein, mettre en fietre, fiertre (chasse), II, 10332.
- Enrit, orgueilleux, cp. all. aufgeblasen, 18614; enflé de colère, 25007 (qui la chire ot enflée), II, 1092 et 11833.
- Enfondu, enfondure, voy. effondu, effondure.
- Enforchier, v. act., entrer de force, II, 5948 : [Henry de Montfort] at enforchiet le Bruele.
- Enfort = esfort, effort (non pas « information », comme dit la note), 5759 : Que te l'as avielhie par si mavais enfort.
- Enfossier, entourer de fossés, II, 11310 : Toutes ses gens avoit sor les chans enfossiés.
- Enfrechi que, jusque, 319 (enfrechi qu'al demain), 978 (e. qu'en la nage), 2933, 26542; II, 5417, où on a écrit par erreur et freschi; II, 6313 (enfrechi jusqu'à Meals). Voy. sur ce terme Diez, II<sup>\*</sup>, v<sup>\*</sup> si.
- Enparante (faire), faire infraction (dans un sens détourné que je ne saisis pas bien), 7737.

- Enproie, 28733: En ces Ardenois sont entreis par teil enfroie Que plus de m en ont getteit en celle broie. Variation de effroi, bruit, confusion, impétuosité. Cp. s'enfroier 1.
- Enfroier (s'), = s'esfroier, s'effrayer, s'émouvoir, 3959: Ly plus hardis d'eas tos de grant paour s'enfroie; 6270 (lisez en un mot s'enfroie), 18950, 24715, 28739. Avec la diphthongue radicale ai, 36096 enfraiet, 38033 effraiet. De là subst. enfroie, au sens de « ardeur, impétuosité », voy. pl. h.
- Enproier (s'), = s'embattre, s'engager, 12835 : parmi le bois s'enfroie; II, 118 (p. 590) : dedens l'estour s'enfroie. Composé de froier, briser, comme irrumpere de rumpere. Cp. s'afroier.
- Enfrongmen, 7123: Unc grant cop li donat, le hyalme tot enfrongne. Faire des rides ou entailles.
- \* Engamis, II, 3547: Bin sembloit enragiés, tant astoit engamis. Lisez engramis.
- Engangne, irritation, colère, chagrin, 1052: Qu'ilh astoit desconfis et pris par grant e.; 12541: Car teile symonie les fait avoir e.; II, 11255: de coy j'ay grant e. Je me suis occupé de ce substantif en divers endroits: Jean de Condé, I, p. 387, Enfances Ogier ad v. 5599, Gloss. de Froissart, Trouvères belges, 2° série, p. 209. A cette dernière place, j'ai renié la signification « tromperie, ruse », que j'avais admise d'abord; je crois cependant la retrouver dans la formule affirmative du v. 8191, il n'y at altre engangne (« il n'y a là-dessous aucune autre finesse, c'est bien ainsi comme je dis »). Au v. 1052 cité ci-dessus cette acception conviendrait aussi.
- Engangnier, II, 7716: dont furent engangniet. Soit « irrités, fâchés » (voy. engangne), soit « trompés » (forme variée de engaingnier, engingnier).
- Engengneleir, s'agenouiller, 1463; au v. 1487 engengnolhat. Adv. engenelhon, à genoux, 37392.
- Engenrure, race, lignée, 81.
- ENGENUI, part., engendré, né, 13017, 14090, 29781, II, 4963. Au deuxième de ces passages l'annotateur nous dit : « Inutile de faire remarquer que notre trouvère orthographie ainsi le participe passé du verbe engenrer ». Je crois de mon côté utile de remarquer d'abord que le part. engenui se voit aussi, si je ne me trompe, chez d'autres trouvères, ensuite que ce n'est pas une simple forme orthographique

- de engenré, mais qu'elle est fondée sur le parsait défini engenui (engendra), qui est tiré tout droit du lat. ingenuit. Ce parsait n'est pas rare et se rencontre aussi dans notre Geste, v. 13275: Li grans cuens de Paris, Johan, l'engenuit.
- Engenuit, engendra, voy. l'art. préc.
- Engingnier, tromper, séduire, 8584; part. engingniés, sens actif, ingénieux, sage, 8567 (Ludovis l'engingniés).
- Englay, 21546 (il s'agit des Normands): Lx<sup>m</sup> en fut armeis de grant englay. Je ne comprends pas le mot; l'explication de Borgnet: pour engré, ardeur, impétuosité, n'a aucune valeur, d'autant moins qu'un subst. engré est inconnu.
- Engoler (g = j), captiver, 12713: Qui (le diable) les tue et ochist et leurs armes (âmes) engolle. Contraction de engaioler, engeoler (de gaiole cage); c'est le fr. moderne enjôler.
- Engordineir (s'), s'engourdir, 3911.
- Engrain, triste, 13448 (où le mot est fautivement écrit en deux mots).
- Engramir, se facher, s'irriter, d'où le participe engramit, irrité, 7353 (appliqué au lion); vif, apre, rude, 5157 (appl. à l'estour).
- Engrandir, grandir (actif), 1245.
- Engremier, fächer, contrarier, 17689: Là venoit un orage qui forment l'engremie. Factitif de engramir.
- Engrès, adj., fém. engresse, vif, ardent, excité, pressé, 1851, 11914, 20398 (engresse employé ici, pour la rime, comme masculin), 36643.
- Engrès, subst., irritation, courroux, II, 11793 : quiconque en ait e. L'adjectif engrès est très répandu, mais je n'ai jamais rencontré le mot comme substantif; je ne connais que engresté.
- Engresse, maladie (faiblesse?), 10197: garis de son engresse. Mot inconnu; B. l'explique par attaque, en le rapportant au verbe engresser agresser; je pense qu'il se trompe et qu'il faut le rattacher à l'adj. heingre, faible, grêle, qui représente, selon Diez, le lat. aeger, malade et qui se retrouve dans mal-eingre, malingre.

- Engresseir, exciter, animer, 4170: Ranfrois li dus d'Ardenne les conduist et engresse; réfl., s'irriter, 8781: Ils fu tous ensereis, dont sains Hubiers s'engrasse (asse p. esse, par concession à la rime). Cp. s'agresseir.
- Engroiet, quid? épithète de nom propre, 25182 : Arnuls de Caquehuis et Fouque l'engroiet.
- Engrongre, subst., 20200: Et li nobles barons quant entendent l'engrongne. Le texte permet de traduire soit par plainte, ou par « vilaine affaire, fâcheuse nouvelle ». Le mot m'est inconnu, et je ne l'ai rencontré qu'une fois dans la Geste. Prob. le même mot que engraingne (on p. ain est habituel), irritation, d'où l'acception « chose fâcheuse ».
- Enhodure, enhoudure, garde (de l'épée), 9353, 15221, 17247, 30820. B. prétend que notre mot est p. enherdure; nullement, d'autant moins que l'existence de ce dernier est fort problématique; M. Bormans, lui, invoque enhendure, mais cette forme n'est plus admise; le mot véritable et bien constaté est enheudure, dont notre forme est la variété wallonne; voy Gachet, v°. pung.
- \* Enjuries, 16294: Mais al devant leur vint par grant discovenue Unc garchon enjureis cuy grant orguel argüe. « Assermenté », dit B., mais ce sens ne convient pas; le mot est mal lu; lisez, sans changer un seul trait, enivreis.
- Enlasse, subst., 8769: [Il s'éleva un différend entre le roi de France et le duc d'Aquitaine] par poure enlasse (pour un chétif mobile). Le mot n'est pas, comme on pourrait s'imaginer, l'all. anlass (occasion, cause), mais = eslas, eslais, subst. de eslaissier, laisser aller, lancer, pousser, donc chose qui fait agir, motif, mobile, impulsion.

Enlever (s') = s'eslever, s'élever, 27050, 36976, II, 946, 8595 (sunt enleveis en orguel).

Enlinagié, apparenté, II, 10221.

Enlire = eslire, élire; part. passé : enliet, enliés 2877, 31835, enluyt 22078, enfin enlus II, 1916.

Enlisement, élection, 17496.

Enlonghier, (s') = s'eslongier, s'éloigner, 7259.

ENLONGNE, allonge, retard, 7127: Droit à luy est venus, qu'il n'y a fait enlongne.

ENLUMINER, illustrer, 3901 : Ly dus Porus de Galle, cuy proeche enlumine. Suivi de à, 38882 : Fours semplus la haulteur à l'evesque enlumine.

Enmailer = esmaiiet, 7303 et passim.

Enmeré = esmeré, Il, 413.

Ennerant que, pendant que, 8041: [La mère dit à la nourrice de l'enfant, que] Enmetant qu'elle aloit à messe, sesist incontinent Une tourtelet petit pour son desjunement.

— On dit encore aujourd'hui en wallon desmitan ki, prob. un composé de mitan, milieu; mais il saut noter que notre mot, dans ce sens, est unique dans la Geste et contrarie la mesure. Je pense donc que l'auteur avait mis: Tandis qu'aloit à messe. — Au lieu de enmetant je trouve, dans la partie en prose de la seconde partie (t. III, p. 670), l'adv. entremettant, dans l'intervalle, sens également propre à enmetant, II, 10041.

Ennorsure, emorsure, entaille, blessure, 24741: En costeit li a faite une grande emorsure; action de frapper avec une arme tranchante, coup, 7346: Sus la targe desquent la pesante e.; 26084: Que tot gettoit à terre par si grande e. Que les boiauz issent del ventre auz creature; — batterie, bataille, 22192: De ce vient convoitise et très grant e.; 35847: A paine est escapeis de la grande e.; — fig., action d'entamer un sujet, 4768: Si vos en ai fait chi unc petit d'enmorsure; A ma droite mateire... me vorai je retraire. — Comment entendre, au v. 13686, où l'évêque de Liége est qualifié de « prinche de si noble enmorsure »; batailleur distingué?

\* Enondure, mot mal écrit p. enhodure, garde de l'épée (v. pl. h.), 10772 : Il tint l'espée nue qui d'or ot l'enordure.

Enours, 8448: Et encordans sachiés que j'en aray enours. — Selon B., p. enui; cela peut satisfaire pour le sens, mais nullement pour la forme, dont l'éditeur se complait à ne faire aucun cas. Pour moi, enours est le substantif du verbe enorter, exhorter; donc exhortation, ici remontrance; la femme dit qu'elle sera • grondée ».

Enquise (sens), formule affirmative, pr. sans examen, c'est-à-dire sans saire question, 1293.

Enrachier = esrachier, arracher; II, 8253, où sens esrachier signifie « sans ètre arraché ».

Enrachmen (s'), se fixer, s'établir, 38872 : Et ilh en la justiche des Preis soy enrachine.

ENRANIE - aramie, 13213: Et quant li chasteals sut destruit par enramie (par force).

Ensachier, rehausser, faire prospérer, 845: Roy de Tongre est Tongris, qui sa gens mult ensache. — Autre forme de essachier (type lat. exaltiare). Au v. II, 4599 on trouve ensalchié, renommé.

Ensaier = essaier, éprouver, 560, 2221, 4085.

\*Ensarcir, 15271: Car jusqu'en la poitrine vont le brant ensarcir. — B. traduit « entrer en coupant », parce que dans Henschel on voit sarcir au sens de couper. Je ne me rallie pas à son avis et je corrige ensartir, introduire, ici enfoncer (le brant est un régime); cp. 37156 : une fietre d'argent, ù fist ensartir Lez vestement... Ce mot ensartir équivaut (ar p. er est commun) à ensertir, qui s'est perpétué sous la forme simple sertir (enchasser). Quand, dans mon Dictionnaire, je déduisais sertir de ensertir, je le faisais par conjecture; je ne connaissais pas encore l'existence de l'équivalent ensertir. Reste à savoir si mon étymologie lat. insertus peut se soutenir. Diez m'a objecté que ce primitif réclame enserter, serter; cette objection est légitime, mais elle s'applique aussi à son étymon sertum, couronne (accepté par Littré) et je pourrais alléguer en ma faveur d'autres dérivations analogues de participes en tus; ainsi experrectus a produit l'a. fr. espertir (éveiller), et surrectus, notre fr. sortir. — Le sarcir allégué par B., d'après un passage de Gérard de Vienne, cité par Henschel, me semble également faux p. sartir; le sens qui lui convient dans ce passage, se rencontre avec celui du composé dessartir, défaire, détacher, mettre en pièces (v. pl. h. desartir); Burguy ramène ce verbe, peut-être avec raison, à lat. sartum, supin de sarcire (coudre).

\*Ensart, 19721: En traversant les at copeit si com ensart (il s'agit de deux combattants). Quid? « Pour un sart? » demande B., mais la comparaison d'un sart avec le corps de deux guerriers serait assez bizarre; d'ailleurs dans cette supposition même, il n'y aurait pas lieu de rien changer, ensart étant pris pour essart qui dit la même chose que sart. J'ai l'idée qu'il faut lire si c'om en sart (comme un homme, un bûcheron, dans un sart).

Ensartir, voy. ensarcir.

Ensengne (par), sur la foi, sous la garantie de, II, 11249 : par e. de lettres et de saieal.

Ensienche = escienche, esprit, sentiment, 7011: par leur folle ensienche.

Ensient = escient; à escient, 5837, soit = sagement, soit formule d'affirmation = je le dis à bon escient.

Ensier, 3° ps. sing. de l'ind. prés. de ensievir, ensiwir, obtenir (v. ce mot), 21465 (il s'agit du partage des domaines de Buevon entre ses trois fils): Et Charles fut li

- thiers, celui Campangne ensiet. Au v. 17038: Mains pour nous faisons duel, car mult tres bien s'ensiet; le sens doit être « il est convenable ». On peut, au besoin, aussi traduire: il résulte, il s'ensuit, si on prend le qui qui ouvre le vers suiv. pour que puisque. Mais au v. 22783 le mot revient avec la même valeur: « car la chouse s'ensiet » (est naturelle, litt. s'ensuit). Il est donc inutile de proposer la correction se siet (sied).
- Ensignit, noble, illustre, dérivé du lat. insignis, II, 4649: canones ensigniés; ou enseignié (II, 8957), ensengnié (II, 10220), instruit, bien élevé, sage?
- Ensiwin, (lat. insequi), poursuivre, d'où atteindre. obtenir, II, 4562 (d'onour ensiwir); cp. pl. h. ensiet.
- Ensogne, 427 : ilh escrie s'ensogne; fautif p. ensengne, cp. 547. La faute s'explique par la permutabilité des sons en et on.
- Enstourmin (s'), = s'estourmir, se mettre en mouvement, 34079: Dont li oust s'enstourmist. De là le subst. estour. Voy. ma note sous encarpilhier.
- Enstrangnier (s') = s'estrangnier, se montrer estrangne, farouche, rebelle, 3208 : Peule si très fumeut (l. fumeus) qui ensi s'enstrangnoit.
- Ensuivre, autre forme de ensiwir, lat. insequi, suivre les traces, fig. imiter, ressembler, 1778: son pere ensuit En trestoute bonteis (vertus) et mult bin li parut.
- ENTALHE, 1. juridiction financière, 5975: Si que Treit la moytiet astoit de son e. (était soumis à ses impôts); 2. = taille, fig. qualité, 27172: V° chevalier ot qui sont de grant e. (au v. préc. de noble talhe); façon, manière, 1614: Car en estour li ot servit de teil e. Voy. aussi entretalhe.
- Enteir, planter, fig. fixer, graver (dans la mémoire), 33719: Qu'en vostre cuer enteis la grande felonie Que li contes a fait à l'engliese saintie; fixer, construire, 37222: Et ont dessus (sur les fondements) leur murs enteit de teil lansage (?), Que... Le sens greffer (fig.) apparaît II, 9830: Contre les gentis gens de vilonie entée.
- Entelheur de draps, tailleur, 36924. Peut-ètre fautif p. entalheur.
- Entendement (faire) de, faire convaître, II, 11709 : Car à pluseurs at fait certains entendemens De mult de fais obscurs.
- Entente, = entent (entend); e paragogique déterminé par la rime, 4818; cp. 4825 : extente (s'étend).

- \*Enterons, II, 7453: ne jà n'i enterons; doit, comme le suppose aussi l'éditeur, être lu enterrons, « nous n'y ferons pas attention ». La faute se reproduit dans le passage correspondant en prose (t. V, p. 545), où on lit entrerons.
- Entortelhier. Le sens moral « circonvenir, séduire, tromper », encore attaché à ce mot, se présente souvent, 5788, 9462, 9472, 12362, II, 1888; notez encore l'acception griser, 26168 (si que li vins les at entortilhiet) et, au réfl., celle de s'embarrasser, se préoccuper ou s'occuper, 1732 : Que nuls ne s'entortelhe Fours à ouir ma gieste. Au sens physique, je trouve à l'actif, 6161 : Jusqu'en pis le fendit, à terre l'entortilhe (le fait rouler?); au réfl., 1838 : Perchoit une pore sangleir qui forment s'entortilhe (s'embarrasse).
- ENTRAIT, subst., 5292 : Ne li valit emplaistre ne lingnoul ne entrait; 18756 : Certe, s'ilh me vuet croire, tel entrait y metray Dont jà ne garirat. Ce mot est un synonyme de emplaistre, et vient de in-trahere comme enduit de in-ducere; B. le confond avec entrant, ingrédient médical, qu'il trouve dans Roquesort.
- Entreclous, enclos; 20716 : une engliese entreclouse de bois et de marès.
- Entredeus (sens), pr. sans intervalle, d'où: sans différence; II, 205: Qui les armes de Preis portent sens entredeus.
- Entreprichiet, incorporé, II, 6208 (il s'agit du royaume de Sicile): Qui astoit à l'engliese de Romme entrefichiet.
- Entreir, entrer dans, employé comme verbe actif, 2395, 3474 (entrer une ville, une salle); commencer, 3138 : et puis entre sa voie; II, 4323 : en mois de may qui esteit doit entreir.
- Entrelache, subst., enlacement ? II, 1627 : Vers le comte s'en vont par mult fiere entrelache (étroitement serrés l'un contre l'autre ?).
- Entrelachier, pr. entrelacer, envelopper, fig. protéger, favoriser? 11223: Sains Hubiers les (les églises) fondat, qui bin les entrelache De rentes plantiveuses. Je pense qu'il faut lire entrelanchiés au v. 16369: Et tenoit une pieron qui fut entrelalhiés, Qu'ilh at getteit cha jus si bin entrelachiés Que vi hommez en a mors et à terre lanchiés (v. l'art. suiv.).
- Entrelanchier, lancer, frapper (dans une multitude), 30813 : A l'espée d'achier, de quoy entrelanchoit De forme et de mesure. Cp. aussi l'art. préc.

- Enterlonger, action propre à retarder l'issue d'une affaire, incident, intrigue, tergiversation, 14503 : et Basin qui resongne Qu'ilh posist escapeir par alcunne e. Peutêtre fautif p. entresongne.
- Entremot, parole, discours, propos, 2771: Ensiment seirat fait que sont vos entremos; 9967: Quant la damme entendit si crueux e.; par entremos, verbalement, directement, en face, 7707, 16517, 17751, 35161.
- Entreprise doit avoir le sens de race, famille v. 28069 : De par Ide sa meire, qui fut de l'entreprise Le chevalier al chiene (cygne). Cette conversion de sens est analogue à celle de geste, 1. faits, actes, 2. récit, histoire, 3. race, famille.
- Entressalt, entressaus = entresait, absolument, définitivement, 1983, 30055. Ces formes sont anomales, et d'ailleurs contraires à la rime; les couplets où elles se trouvent sont en réalité en ais wallon.
- Entresongne, difficulté, différend, litige, 15783 : Et je moy vuilh à luy de cesti e. Acordeir.
- Entretalhe, 1. action de frapper de taille, de ferrailler; de là les expressions jouer d'e., ferir par e., 32703: D'unne misericorde li jowe d'e.; 16891: Amiles et Amis firent par e.; 2. action de ciseler, sculpter; d'où les sens image, figure; de là la loc. par e., figurément, par comparaison, 1594: [Octaviens] Desconfist à son temps tant de grande batalhe Que nommeis Augustus fut ilh par e., Car en augementant regnat à grant travalhe; 3. division, chapitre, article, point, 9143: Qui fut douls et plaisans et savoit l'e. De la philosophie; 4. manière (cp. les termes analogues devis et devise), 27187: Anchois astoit armeis par si noble e., Que sembloit miez une angle.... Que ne fait homs morteil.
- Envirtuer (s') = s'esvertuer, 2984, 33636 (ici « reprendre force »).
- ENVITEIR, provoquer, 35050: Le pechiet yroient plus forment envitant Qui si est en usaige. Cp. l'art. suiv.
- Envoi (par), à l'envi, par défi; 4712: Tos les on desconfis Sycambins p. e.; 7258 (l'explication de B. « par envis, à regret, avec répugnance » est fautive), 18446 par envois (mal compris par B., qui traduit envoi par « envie, désir »). On sait que envi ou envoi est le substantif verbal de l'ancien verbe envier (invitari), provoquer, défier, dont l'article précédent offre la forme savante enviteir.
- Envoier, adresser, diriger (une arme), 10965. Cp. convoier.

- Envollhier = esvoilhier, éveiller, 4108; esvoilhier 4430.
- Envois esvos, voilà, 3960: Atant envois pongnant... le sire de Jupilhe; 5281, 7150, 10902. Borgnet n'a bien compris qu'au dernier passage; il s'est mépris au premier en traduisant: Alors s'en va piquant son cheval. Voy. aussi l'art. envoi.
- Envoiseure, sure, se produit avec les sens suivants: finesse, habileté, 2795: ix ans rengnat li beirs en grande envoiseure (dans le texte, ici et ailleurs, contre la mesure envoisure), 6509: Mult bin gardat sa terre par grande e.; 15690: canoines de nobile e.; 26091: Atant li donne un cop qui fut d'e.; II, 2932: s'en at fait e. (et il en a agi adroitement); parole trompeuse, suggestion, manœuvre habile, II, 7480: par mails e. (l. par maile ou male e.), ib. 7483: par nulle e.; ib. 9120: Quant li dus de Brabant entent l'e.; amusement, divertissement, 4763: Chu que je vous ay dit est par envonseure (sic!). Je ne saisis pas le sens exact de par e., II, 6354.
- Envoisier, 1. habile dans sa conduite, 2. qui a des manières élégantes, distinguées, II, 7733, ib. 10219. Aussi renvoisiet.
- \*Envonseure, l. envoiseure ou envouseure, 4763.
- Exwaleia, égaler, 25018: Autretant sont Ligois, la chouse est enwalée (la situation est égale); mettre à ras de terre, raser (des maisons, villes), 5665: Trestout ont enwaleit li trahitres musars; 21684: Jamais n'irat avant, s'arat à Liege esteit Et la citeit destruit encor et enwaleit; 25263: Et trestoutes les villes jusqu'en terre enwaleit; 32810, 38153, 11, 5121; étendre sur la terre, 28504: Une piet espès de palhe qui là soit enwalée. Wallon mod. èwalé, égaler, niveler.
- ENWEILE, égal (cp. a. fr. ivel, ingal), 20693: dois perchons enweile; metre e., = enwaleir (v. ce mot), 23884: La roche tot enweile, se ilh puit, metrerat (sic).
- Enwiseus = envoiseus ? 31743 : De faire une orateur at pensée enwiseuse. Non pas « désireuse » (erreur de Bormans), mais habile, distinguée. Peut-être vaut-il mieux lire en wiseuse et traduire : « Il se met en tête ou il se passe la fantaisie » de bâtir un oratoire. On connaît le subst. uiseuse, wiseuse, distraction, plaisir.
- Epist, litt. épître, d'où nouvelle, 13380 : Ogier, sire cusins, une mult belle epist Vous at chi aporteit la dame. Rime en ist, t étant sonore.
- Enaine, ereine, heraine, 4065: Forment s'en penerat (l. s'enpenerat) d'eas meneir al eraine De notre sainte loy, qui de tot est fontaine; 7218: Dedens Treit sont entreit qui

- Entrelongne, action propre à retarder l'issue d'une affaire, incident, intrigue, tergiversation, 14503 : et Basin qui resongne Qu'ilh posist escapeir par alcunne e. Peut-ètre fautif p. entresongne.
- Entremot, parole, discours, propos, 2771: Ensiment seirat fait que sont vos entremos; 9967: Quant la damme entendit si crueux e.; par entremos, verbalement, directement, en face, 7707, 16517, 17751, 35161.
- Entreprise doit avoir le sens de race, famille v. 28069 : De par Ide sa meire, qui fut de l'entreprise Le chevalier al chiene (cygne). Cette conversion de sens est analogue à celle de geste, 1. faits, actes, 2. récit, histoire, 3. race, famille.
- Entressalt, entressaus = entresait, absolument, définitivement, 1983, 30055. Ces formes sont anomales, et d'ailleurs contraires à la rime; les couplets où elles se trouvent sont en réalité en ais wallon.
- Entresongne, difficulté, différend, litige, 15783 : Et je moy vuilh à luy de cesti e. Acordeir.
- Entretalhe, 1. action de frapper de taille, de ferrailler; de là les expressions jouer d'e., ferir par e., 32703: D'unne misericorde li jowe d'e.; 16891: Amiles et Amis firent par e.; 2. action de ciseler, sculpter; d'où les sens image, figure; de là la loc. par e., figurément, par comparaison, 1594: [Octaviens] Desconfist à son temps tant de grande batalhe Que nommeis Augustus fut ilh par e., Car en augementant regnat à grant travalhe; 3. division, chapitre, article, point, 9143: Qui fut douls et plaisans et savoit l'e. De la philosophie; 4. manière (cp. les termes analogues devis et devise), 27187: Anchois astoit armeis par si noble e., Que sembloit miez unc angle.... Que ne fait homs morteil.
- Envirtuer (s') = s'esvertuer, 2984, 33636 (ici « reprendre force »).
- Envirent, provoquer, 35050: Le pechiet yroient plus forment envitant Qui si est en usaige. Cp. l'art. suiv.
- Envoi (par), à l'envi, par défi; 4712: Tos les on desconfis Sycambins p. e.; 725 (l'explication de B. « par envis, à regret, avec répugnance » est fautive), 184/ par envois (mal compris par B., qui traduit envoi par « envie, désir »). On s que envi ou envoi est le substantif verbal de l'ancien verbe envier (invitari), p voquer, défier, dont l'article précédent offre la forme savante enviteir.
- Envoien, adresser, diriger (une arme), 10965. Cp. convoier.

ustoit leur e.; 9001: Atant se porpensat de mavaisteit sovraine De quoy ot en son cuer une certaine e.; 10998: Fortement chevalchent trestuit solonc l'e.; 20358: Que vous seroit ichi conpteit si longe e.; 24337: Tout entor la fontaine qui vient de belle e.; 32448: Troveir ne quidat mie sifaite capitaine Que Ligois avoient, qui fut de grant e.; 34360: [L'évèque portait les armes de Gueldre], car issus fut de la droite heraine, Sicom j'ay dit deseur. — Aux vv. 4063, 7218, 32448 et 34360, les éditeurs assignent à notre mot le sens « source, origine », qui se prête assez bien; Bormans l'identifie mème avec orine, orène, en quoi il paraît se tromper, puisque notre trouvère se sert ailleurs (p. e. 24270, 55795) de orine. Au v. 9001, je vois le sens de source encore parfaitement applicable; mais aux vv. 10998 et 24337, je traduirai par cours d'eau, ruisseau, et au v. 20358 par cours — suite. — A tout prendre, nous avons affaire au mot wall. arène, fontaine, canal d'écoulement, consigné par Grandgagnage et que ce savant rapproche de l'all. rinnen, couler (l'a ou e initial serait donc simplement prosthétique). — Voy. aussi l'art. jeraine.

Errois = arroi, II, 4475: Le present que je porte, qui est de belle arrois.

Errour, 1. agissement, procédé, fr. errement (de l'anc. verbe errer, cheminer), 3691 (par leur mal errour), 4778 (par son malvais e.); mauvais tour, 2522 : felons et plains d'errours; 10412 : Mains ly diables les fait par son maliche e; loc. se mettre en e., se mettre en mouvement, se produire, II, 3650 : A une fois se mist trestout che en e; — 2. hésitation, inquiétude, 7554 : si fut en grande e.; II, 8657 : si en ont grande e.; sens e., sans hésiter, 3472, 5016; trouble, désordre, II, 6482 : Et sour cel an meisme ot ilh à Liege erours; II, 3662 : Mais dire vos voray.... La cause de debat et dont vient ceste e., Qui Ligois esmovoit à faire teile e. Qui ot puis moult costeit (dans ce dernier passage, l'un des deux errour, prob. le premier, doit signifier erreur); — 3. erreur, faute, 29618 (il s'agit de Liège) : Mains point n'estoit fermée, dont che astoit erour (« ce qui était une faute » ). — Pour errour, hésitation — lat. error, voy. ma note, Enfances Ogier, 6736.

Esbanoi, plaisir, réjouissance, 4715: chil en ont e.; 758: Que che fut la plus belle et de mieudre e. Des trois citeis majour (la plus réjouissante à voir); fait réjouissant, 24727: Et quant Pulhes de Fermes at veiiut l'esbanoie; sens fig., syn. de flour, ce qu'il y a de meilleur, de plus distingué, 32375 (il s'agit de chanoines): dont à saint Lambiert fut la flour et l'esbanoi.

Esbanoir, amuser, divertir, forme arbitraire, amenée par la rime, p. esbanoier, 37969: pour vous esbanoir Nous en yrons o vous.

Esbareir un heaume — desbareir (voy. sous debart), 30802 : Que le heame d'achier trestout li esbairoit (mieux esbaroit).

- ESBAT, coup, 25128: De son grant malh de sier li donne teils esbats Que li heame et la coeffe ne ly valent dois as.
- ESBATRE, se divertir, se complaire, 10750: s'en toy proeche esbat.
- ESCALHE, ardoise, II, 6592; encore aujourd'hui on dit à Liège haie, qui est le même mot.
- Escandir, s'échauffer, 10489 : De Liege la citeit où ons boit à godès Le cervoise et le vin... Et où ly borgois ont escandit le coppès (on a imprimé estandit, qui n'a pas de sens). Pour le sens, cp. d'autres exemples sous copet. Quant à la forme escandir, elle répond au lat. ex-candescere, même sens; voy. mon Gloss. de Froissart, et pl. h. l'art. chandelhe.
- Escarge, 22072: Et tant ly presentat de florins et d'escarge. Ce mot m'est inconnu; peutètre = escargue, écaille de tortue (v. pl. bas).
- Escangeleit, esquargeleit, t. de blason, 12042: Hubiers qui sut jovenes y portat sens tenchon Escargeleit altour; 30690: Esquargeleit de sable et [de] fin argent cleir. Le sens indique « écartelé », mais comment expliquer la forme?
- ESCARGUE, carapace, 11783: Sicom la tortue est de l'escargue vestue. Mot absent dans les glossaires; on voudrait y voir le primitif d'escargot, mais les auteurs assignent à ce dernier pour origine le mot caracol; il est difficile, toutefois, d'y méconnaître une parenté.
- Escars, fr. échars, chiche, avare; estre escars de faire quelque chose, s'abstenir, 5644, 11951; terme de mépris en général, 10287: les trahitres e. (B. allègue escariot, parjure, donné sans citation par Roquefort, et qui se rapporte à Judas Iscarioth).
- Escart, brèche, éclaircie (dans une forêt), 6865: Jamais n'aresteray s'auray troveit l'escart Que la crois si at fait. Borgnet traduit avec assurance par écart. Voy. sur escart mon Gloss. de Froissart.
- Escasser, ôter de la châsse, 21938: Mains ons ne vout soffrir c'on en escasse dois. —

  Dans Baud. de Condé, p. 12, v. 334, j'ai trouvé agille escassée, aiguille dont le cas ou chas est brisé.
- ESCLAIRE, adj., reluisant, II, 7661: et li achier e. Sa teiste escervelat; ib. 7669, on trouve desclaire: Le hiame li fausat de sa hache desclaire. Ou faut-il lire, dans le dernier cas, d'Esclaire (v. Escleir)?

- ESCLAIBIER, manifester, 2966: Al temps de chesti rois, Deu grant miraele esclaire. Quid 38261? Le chasteal n'avereis, se forche ne l'esclaire. Le mot aurait-il ici le sens « rendre vide » ? Ou celui de « enseigner, conseiller » ?
- Esclamine = esclavine, robe grossière, 17133 et passim; aussi avec m redoublé, 17740.

  A-t-on d'autres exemples de cette forme?
- Esclas = esclis, éclair, foudre, 3241 : S'en alat tot bruant com tempeste et esclas. Cp. 3315 : com tonoir ou esclis. Voy. esclis.
- Esclas = esclos, 32323: Qui Ligois ocioit et gettoit es esclas. Bormans se trompe, à mon avis, en traduisant : « faisait prisonniers » ; il voyait sans doute dans esclas un pluriel de esclave. Je lui oppose v. 36670: Et toute la masselle trestout gette es esclos, où il traduit par « jette dans l'ornière ». Voy. esclos.
- Esclas? 10935: Tantoist salhit en piés à plus grant d'un esclas. Quid? Selon Borgnet a sauta au plus large d'un fossé »; j'en doute fort.
- Esclasse = éclat, au sens de parcelle, 23917 : Fours seulement l'engliese dont nost (l. n'oit) chaiius esclasse.
- ESCLAT, coup; doner grans esclas, 8923, 31308, 11834, 35770, 38325.
- ESCLAT, force, puissance, 35775: xLII ans ot d'eaige, li esclas De sa forche astoit en ses melheur estas; 26252: En la tieste l'atenti que sanc (je corrige: l'atent si que sanc) à esclas Courut fours de la plaie.
- ESCLEIR, nom d'un peuple mécréant, puis devenu synonyme de païen, infidèle, et terme d'injure pour l'ennemi, 239 : Castor de Pavie l'escleir; 2737 : Si chevalche vers Gans à xxx<sup>m</sup> escleir; cp. 3382, 20038 (Sarasins et Escleir). J'insère ce mot bien connu à cause de la note de l'éditeur : « proprement esclavons, mais ici indiquant toute espèce de soldats ». Cp. achopart.
- Esclis, éclair, 3315; la bonne forme est esclistre, escliste, rouchi éclitre. Voy. pl. h esclas, modification du même mot; cette modification repose non pas sur un simple caprice de rime, mais sur une analogie de sens; cp. la double forme esclice et esclace (éclats de bois), bien que ce dualisme soit fondé sur une origine diverse; il est possible même qu'il faille identifier esclisse (éclat) avec notre esclis (éclair); voy. mon Gloss. de Froissart.
- Esclos, traces, vestiges, prov. esclau; geteir es esclos (36670) n'est pas tout à fait, comme traduit Bormans, jeter dans l'ornière, mais « sous les pieds des chevaux ».

  Nous rencontrons le même mot sous la forme esclas (v. pl. h.); cp. clas (clous), claus, clos. Voy. aussi exclos.

- Esconier, marchand ou apprêteur de cuirs, tanneur, 30533, 36634. Je cherche encore la vraie étymologie de ce vieux mot français; racine cutis?
- \*Escondeis, 13901: Mais ilh n'y acointoit dois pouchies escondeis. B. traduit pouchies par pouces, en gardant le silence sur escondeis; je ne serai contredit par personne en corrigeant pouchins escaudeis (poussins échaudés).
- Esconfort (par), desconfort, 1575: Après la mort Julin Romains, par e., Ont fait une empereur qui fut de reconfort. L'expression semble dire: dans leur désolation. Selon B. confort, donc « pour se soulager ».
- ESCONSUE (à l'), 19414: L'ost Ogier lait à diestre, si tourne à l'esconsue. Selon l'éditeur: en cachette; n'est-ce pas plutôt « vers l'occident », le côté du soleil esconsant? La forme se justifie par un infinitif esconsir que l'on est en droit de déduire du pars. s'esconsi dans Froissart.
- Esconchien, retrousser, 17124: son bliart estorchat (lisez escorchat); 22872: qui escorche sa manche. Mot bien connu.
- Escos lat. excussus, frappé, 36663: Ses hommez ocioit, si en at tant escos, Plus de c en tournat cha de deseur desos; arraché de force, enlevé, 1697: Marie la benoite, qui fut à dyable escos (c'est ainsi qu'il faut lire p. estos) Le peuple qui perdoit par le fol morsel glos De la pomme. Borgnet, qui écrit, ou plutôt accepte l'écriture estos, y voit un part. de estoier, garder, sauver (mot suspecté par Roquefort luimème 1) et traduit: Qui a sauvé des mains du diable. Comme si estoier pouvait produire estos!
- \*Escos, 7699: Johans li boin escos, Tant que il vint à Treit, n'olt son corps nul repos.

   L'impression donne, contrairement à la rime, escus. Escu, au sens fig. de protecteur, défenseur, se voit encore 13362 (tu es son escu); cependant, vu la finale en os, qui ne permute guère avec us, je préfère lire estos (de estoc), épée au sens fig., cp. 36669: Badès li bons estos.
- \*Escourt, verbe, II, 7952: Et li evesque Huwe, qui le debat escourt. Selon B., qui agite, encourage. Quel infinitif peut bien lui avoir suggéré eette interprétation? Lisez plutôt estourt, de estordre, échapper, éviter (v. ce mot).
- Escoureir, 6912: Puisque je escoureit, je ne l'empecheray A bonne destinée. Ce vers est inintelligible; cependant l'éditeur ne s'y arrête point. Je corrige: Puisque l'ai estoureit, « comme je l'ai estorée, fondée » (il s'agit d'une chapelle fondée par saint Monolphe).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je n'ai rencontré, dans mes lectures, que deux estoyer; l'un signifie mettre en étui, l'autre passer l'été.

- \*Escrime, subst., 7038 (tirade en ine): Le paien Gondinel ferit par teil escrime L'escu fent et la brongne. Lisez par teil estrine.
- Escrioit, écrivait, 35936, 35939, 38687. Forme aussi digne de note que escripsoit dans Froissart.
- Escrure, briser, fracasser, écraser, II, 9849: Pires jecte et cailheais et fait mainte effondure De hyame, et le chief jusqu'à cervel escrure. Ma traduction est indiquée par le contexte, mais comment se rendre compte de la forme? Crure se laisse-t-il ramener à a. fr. croistre ou croissir, cruissir, angl. crush, wall. crohi, croquer, faire craquer, rompre? Peut-ètre bien. Cruisir, s'il existait aussi bien que cruissir, pourrait coexister avec cruire wall. crure, comme luisir avec luire, plaisir avec plaire. Bormans, prenant escrure pour un présent, met en note: « Lisez escure esqueure, secoue, ébranle? » Impossible.

Escuchet, écusson, 24982.

- Esduit, ejoui, content, 2096 (il s'agit des eaux thermales d'Aix-la-Chapelle): là vinent par conduys Chiertains bangne de chaude aiwe, dont li peule est esduys (le passage paraît altéré, chiertains est suspect). Subst.: par esduit, par esdus, 8527: et là fut esleüs xx [et] ix° evesque de Tongre par esdus; 9563: Toy excomengneray fortement par esduit. Je traduis au premier passage: avec plaisir, c'està-dire sans opposition, à la satisfaction de tous; au second, avec plaisir, c'està-dire sans regret. Je ne sais si je comprends bien, en tout cas je repousse la traduction de B.: par édit.
- Esgangne = engangne (v. ce mot), chagrin: 18978: C'est li palmiers Basin qui a fait tant d'esgangne A Johan de Lanchon; cp. 18990 (dans la même tirade): Entre les Sarrazins qui m'ont fait grant engangne.
- Esgandée, subst., vue, II, 11443 : pour avoir esgardée De l'ost des Brabachons (vue sur l'armée des Br.).
- ESGART, 1. manière de voir, avis, résolution, 1127: Romans sont assalhis par mervelheux esgart; 2. ouverture de la visière du heaume, 20318: Typolle le ferit sus le heame à esgars ; 5. à tous esgars, de tous côtés, II, 10620: à tous e. Hesbengnons escrioit; 4. par esgars, d'une manière avisée, habilement, 30383, 32616, 36706. Bormans interprète mal dans les deux derniers passages: « par colère, avec fureur ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A esgars pourrait aussi valoir par esgars, habilement.

- \* Esglas, 4012: Forte fut la batalhe devant Tongre en l'esglas. Je pense qu'il faut lire en les glas (glais). Cp. 4220: Quant les perchoit à champs rengiés dessus le glay.
- Eskerval, 21350 (il est question de la bière d'Amercourt): C'est li miedre cervoise de nostre region Quant est stasse et rassize, et si fait li lyon Par dedens l'eskerval, d'une quarte environ. Je ne comprends nullement la deuxième partie du passage, et j'ignore si notre eskerval est identique avec esquerveaux (guet), dont parle Grandgagnage, II, 587, en rappelant l'anc. wall. skerwait, scarway (de scarwaiter). Aucune note de l'éditeur ne vient dissiper ou chercher à dissiper l'obscurité du passage. Qu'est-ce que le lion veut dire?
- Eslay? 21551: Tout parmy Dancmarche ont illi (les Normans) fait une (sic) eslay. Quid? eslais (élan), au sens d'irruption, incursion?
- ESLAICHIER = esleechier, réjouir, 12881 : de quoy est eslaichiet; 22893 : en cuy n'ot qu'eslaichier; II, 2288 : Les novelles contat qui les fist eslaichier.
- Eslaichier (s') = s'eslaissier, s'élancer, se donner carrière, 12887 : Ne vorent atargier, ains se sont eslaichiet Dessus leurs annemis; aussi eslachier, 25180 : Et Johan enmy eauz est erant eslachiet; la forme s'eslaissier se voit 38674.
- Eslais, subst. de eslaissier, aussi eslez, eslas, élan, abandon, impétuosité; à eslas, impétueusement, vivement, 1032, 4013, 12919; metre en eslez, 31855.
- Eslasse, relache, retard, délai, 14370 : Li uns prende le gage erant sens nul eslasse. Cp. delas.
- Esleir, = eslire, en rime, 51478. Part. passé de eslire : esleis 11803; esliés 12345; eslit 12366.
- ESLONGIER, allonger, prolonger, 33671,
- Esmal fr. émoi, 35202 (l. à la note effroi au lieu de effrayé).
- ESMAUT, émail, 1209; cette forme reproduit exactement le thème smalt; notre poète produit le mot, suivant la rime, sous les formes esmale 4284, esmalhe 9140, esmals 54123, esmas 6306. Corrigez 26251 desmalhe p. d'esmalhe.
- Esmeir, = fr. estimer, évaluer, compter. L'éditeur dit ne pas comprendre le part. esmant au v. 27703 : Sour l'an exi et milh avecq esmans (on a imprimé Esmans).

Ce n'est pas à proprement parler un participe, mais un gérondif, qui signifie en comptant; « en l'an 61, en y ajoutant 1000 ». B. ne s'était pas arrêté à la même formule à propos du v. 12383: Ensi morit sour l'an xxx et vu° esmant, où le mot équivaut à « qui compte » ou « qui se chiffre par ». Cp. encore l'emploi du participe esmeit joint à un nombre ordinal ou en ayant la valeur, p. ex. 176: Sour l'an certainement de la nativiteit Adam, no premier pere, num bin esmeit nui° et lx et un ans autreteit (ici l'éditeur sépare erronément autreteit de ce qui précède); 38516: De Albiert, chilh de Cuck, qui là fut confirmeis Evesque de Liege xxxvi° esmeis (non pas « estimé, considéré », comme dit Bormans, mais « nombré » ou plutôt, « numéroté »). — Aussi asmeir, voy. sous mans.

- Esment, pur, véritable, appliqué d'ord. à l'or, est employé au sens moral 25030 (proëche e.), 6937 (chire e., physionomie candide); appliqué aux armoiries 30866: Car les armcz de Preis portat tant esmerée (non pas « estimées », comme dit Bormans, mais « pures, restées sans mélange »).
- Esmervelhe (par), à merveille, 1720 : Si fut ses fils Lotringes fais roys par e.; Fut cesti sages hom. Passage mal ponetué; il est évident que par e. doit être lié à ce qui suit.
- Esnoir, litt. met en miettes, 33643: tuis les defrosse et esmoie. Présent de esmier, car je ne pense pas qu'il existe un infinitif esmoier; lat. mica, ayant l'i long, a donné mie, jamais moie. Le présent esmoie a été fait sur l'analogie de plier ploie (où la voyelle primitive est un i bref) et est contraire à la grammaire et à la phonétique des bons temps.
- Esmort, part. = mort, 10258: Tot droit al chief de l'an teil jour com fut esmort L'evesque. — C'est un souvenir du latin e-mori, e-mortuus. Pour l'éditeur, esmort vient de esmorcher, tendre des pièges (Roquesort), ce qui ne mérite guère une résutation.
- Esparus, arme tranchante (voy. mon Gloss. de Froissart), 28841; II, 10383: Et chis tient l'espafus, qui ot large alemial (lame).
- ESPANIR, expier, 22801 (ses pechiés). Voy. mon Gloss. de Froissart.
- \*Espanse, 7891: l'espanse de ix ains. Lisez espause (espace); p. au = a devant s, cp. causement.

ESPANTE, en rime p. espant (répand), 20395.

ESPARDRE, lat. spargere, 1. disperser, répandre, 5643: Rois Attila li Huens par l'estour est espars (s'est répandu); 2. mettre en fuite, 1118: Se je par mon cheval je suis (= ai) vous (vos) gens espart; 19726: Attrapeis cel Danois qui ensi vous espart; 36694: Une hache danoise tenoit dont tout espars (sic pour la rime); 5. jeter, abattre, 11961: dont navreit fut li nobles pilhars En la cuisse si fort qu'à terre ilh est espars; 21200: En fuye[s] est tourneit et la banire espart, A terre le gettat le chevalier cohart. — Je ne comprends pas le sens du mot v. 10288: sa mere qui at le cuer espars (selon B. = espert, apert, ouverte; n'est-ce pas plutôt « abattu »?), et v. 18376: veis com ilh est espars (ici aussi « abattu » convient très bien; B.: surpris, éperdu) 1.

Espans, espart, subst. verbal de espardre, 8959 : quant perchoit teil espart; II, 10611 : Li vilains de Marneffe, chis faisoit grans espars. — Dispersion, déroute.

Espateir, espatreir, écraser, 3916: Tant ocist de Frisons et spatant (l. espatant) leur bodine Que ce soient porcheals; 16253: Maintes tiestes fendue, mainte panche espatée; id. 24186, II, 10342; — 5477: Mains en at espatreit et romput le viaire (selon B., éventré, traduction inexacte, car mains est un datif;) 12952: espattrant ces ventralhe; 8827: Et si oit espatieit (l. espatreit) mainte grosse ventrée; 54107: Et ces (ce mot est de trop) ventres espatreis dont issent les boials. — Voy. mon Gloss. de Froissart; je pense maintenant que espatreir, espattreir ne sont que des modifications de espateir, et que ce dernier est identique avec le wall. aspater, spater, aplatir, écraser; il ne vient pas de patte, tout en ayant la même origine.

ESPECIABLE (pour), formellement, en due forme, 6488.

Espée (s'), verbe, 34594: La fumée s'espée tout parmi la verdours. — La prose donne s'espant (se répand) et c'est bien là le sens de notre verbe, mais faut-il absolument corriger, avec Bormans, s'espent (lisez s'espant)? Il y a en wallon un verbe spii (prés. spée, speie), rompre, briser; ne pourrait-il pas prendre ici le sens « se disperser »?

Espelit, exposé, expliqué, 13278: Por tant ilh vous doit estre clerement espelit. — Voy. sur la forme espelir — espeler, mon Appendice au dictionnaire de Diez.

ESPERANCHE, inspiration, 23713: par divine esperanche.

ESPERER, croire, 6975: fis fut, si com j'espoir, Al boin dus Gondemart.

ill faut, pour ces deux passages, admettre un part, fort espert (= esperdu), à la wallonne espart.

- Esperir (sains), Saint-Esprit, finale accommodée à la rime, II, 8401 : Je vous comande à Peire, Fil et Sains-Esperir.
- Espeuse, prés. ind. sing. de esposeir, exposer, montrer, 31740 : Gondras, qui bonne vie espeuse. Variété vocale de espouse (v. ce mot).
- Espiés, II, 5323 : et l'espiés vat combreir. Forme-sujet de espiel (26034) ou de espiet.

  J'ai déjà dit que l'auteur ne s'astreint pas aux règles de la déclinaison et met des s à tort et à travers.
- Espineir, piquer, au fig. 35140: Le cuer trop moy espine Quant ensi me laireis chaitive et orphenine.
- Espireir, inspirer, 3019, 3385. Cp. esperanche.
- Esplache, subst., place, 21755: Li esplache astoit larghe et mult lon li porpris. Cp. amplache; B. allègue esplencha (droit de pâturage, ou terre dépouillée) que donne Du Cange <sup>1</sup>.
- Espleus, forme wallonne de esploit; à tous espleus, 17842 : Ilh n'en ont pais valhant xu à tous e. (à tout prendre, au maximum); en tous espleus, = sous tous rapports, en toute matière II, 12144; par bons espleus, II, 7011 : et dont li cuens vireus Astoit bin obligiés por li par bons e. (acte ou titre formel, exploit de justice).
- Esploit (à), vivement, II, 6950 : qui l'amoit à esploit.
- ESPLOITIER, sens absolu, faire bien, 53180 : se voleis esploitier.
- Espois, épouse, II, 2513 : Li roi de Franche à cuy astoit sa filhe espois. Peut-être à prendre comme participe, sponsus.
- \* Espondrein, 26070: Jehan Malhars espondre ces heames à laidure. Il faut lire sans doute esfondre.
- Espons, adv. espoir, peut-ètre, 16993: Vous menteis, faus trahitre, dist Ysoreit, expors Que vous meisme sereis tempre en grant nonchaloirs. La laisse est en ors, variante vocale de oirs.

¹ Du Cange, en effet, sous esplencha et sous pastura vana, cite, comme mot arlésien, esplache; il se peut qu'il soit connexe avec notre esplache, mais dans l'incertitude où je me trouve quant à l'étymologie de esplencha, esplecha (type explectia, terre exploitée ?), je n'ose rien affirmer.

- Esport = deport, ménagement, 4077: Une sien clere li cargat l'evesque, qui recors Feroit secréement à ly, par douls expors, De notre sainte loy; 16983: Barons, car asalhés ces Franchois sens espors.
- ESPORT, espors, 9456: Une soreur avoit, belle et de noble espors; 21796: Ogier de Preis le voit, qui fut de grant e.; 22479: une hons de grant e., Rigal des Preis ot nom; 34674: Quant vint devant l'evesque, si ot si bons e., Que « sirez » le nommat.

   Je pense que le mot ne dit pas plus que « port », attitude, maintien; cela satisfait micux au sens et à la lettre, que la traduction « espoir » (Borgnet) ou « inspiration » (Bormans). Cependant on peut appliquer à deux de nos exemples aussi l'acception « faveur, autorité », propre à l'anc. fr. port (voy. Jehan de le Mote, Regrets de Guillaume, 2428, et Gloss. de Froissart). Le préfixe n'a pas plus de valeur que dans esplache 1.
- Espouse, verbe, 5674: Saint Nicase ont murdrit portant qu'ilh les espouse. Comment l'éditeur en arrive-t-il à traduire franchement par « effraie »? Est-ce en vue de épouvanter? Il ne s'agit que du verbe esposer, exposer, prècher (la loi divine); son emploi transitif n'est pas plus extraordinaire que celui de prêcher. L'emploi intransitif se présente quatre vers plus loin: Car aux Huens la parolle de Dieu si bin expoise (lisez, selon la rime, espouse).
- ESPRENTE = esprent, de esprendre, mettre à seu, 911 : qui tot la terre esprente.
- Espauve, approuve, II, 9554 : Celi fait bin espruve Le duc de Loherenne. Notez que la laisse est en ue et que cette rime se confond avec uve.
- Esqualciel[E], écrase, 8891 : Teil coup ly at doneit que le hayme (l. hyame) esquaiciel.

   D'un infinitif esquaceler, dérivé de esquachier.
- \* Esquenie, 12022: Helaine l'esquenie. B. dit en note: la savante. Ce mot n'existe pas; lisez l'esquevie, la svelte (mot bien connu).
- Esquenissaut, sénéchal, 5588; cp. esquenissals, 38884 (dans le passage correspondant de la prose, t. V. p. 544, esquernissanz est tout bonnement un lapsus de copiste et Bormans a eu tort d'y voir le verbe esquernir et de proposer la correction en esquernissant, par moquerie); sceniscal 5591, sceniscaul, II, 6862.
- Esquewerie, t. collectif, les écuyers, 29079. Note de B. : la bourgeoisie?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tout bien considéré, mon avis est que esport est, dans nos exemples, une imitation du terme analogue latin elatio, élévation, grandeur, noblesse.

- Esrachier, écorcher? 4950: Là ont loiet l'evesque si que li chalt l'esrache. La chaleur lui arrache la peau (de esrachier, arracher)? Ou bien « lui râcle la peau »; du type rasicare, rascare, gratter?
- Esragier = esrachier, arracher, s'arracher, 28681 : Contre ses coups ne dure arme que tot n'esrage. Toutefois, cette interprétation, qui est aussi celle de B., n'est pas la seule possible; j'aimerais tout autant : A ses coups aucune ame (a. fr. arme) ne résiste assez pour ne pas en perdre le sens (esragier).
- Esranie = arramie, II, 1553: par plus grant esramie (avec plus de force).
- Essai, pr. épreuve, d'où : qualité éprouvée et qualité en général, 13957 : Radus des Preis portat blason de grant essay; 33194 : Ilh y en at pluseurs (il s'agit de chanoines) qui sont de teil essay (nature, disposition) que...
- Essart, action d'essarter, de là : destruction, carnage, dommage, perte, 1106 : Romans y ont damage et doloreux essart; 2435 : Vos asteis bien vengiés de trestot vostre essare; 8946 : Bien y firent Franchois et si font grant essart Des gens le duc Bertram; 36708. Par cuy le mal venoit et li fellons essars. Voy. Gachet, et pl. haut l'art. assart.
- ESSENCHE, 1. essence, état, substance, 23930: Et al bon saint Johan qui par divine essenche (manière) De saint Apocalipse nous recorde l'essenche; 2. importance, valeur, 4128: tant fut de grant e.; II, 6555: Li pais c'on dist des clers, qui est de grant e.; 3. manière, raison, 1657: par celle e.; 11587 et 23929: par divine e.; 26848: par vraie e.; 37926: par e. de consolation. Sens particulier, 27984: englieses de l'essenche de la citeit de Liege (situées dans?).
- Essongne (par), 2928: (Je vous parlerai maintenant de Tongre et souvent aussi) entre dois par e. Vos diray je de Romme, de Franche et de Gascongne. Que veut dire l'auteur? Les acceptions ordinaires de essongne ou ensongne ne fournissent pas d'autre sens convenable que « soigneusement » ou « au besoin » 1.
- \* Essour, II, 11572: Et puis l'evesque Adulphe, qui fut de grans essour. La rime veut une finale en oir, comme le remarque l'éditeur, mais Bormans se trompe en expliquant le mot par source, lignée; j'y vois une faute de lecture et je corrige esfoir, forme wallonne p. esfort, force.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. le prof. Le Roy me propose d'y voir le liégeois isons (ensemble, en même temps), mais je ne puis y consentir. La phonétique de la Geste n'offre aucune trace de l'équation enle, anle, onle = one, qui se remarque dans le wall. soner (a. fr. sanler, sembler) stroner (estranler, étrangler), troner (trembler).

- ESTABLE, estival, 38578: Et ovroient toudis en la saison estable.
- Establison? 2515: Flamens sont reculeis à cel c. A cette charge, attaque? Bien sùrement, il faut rejeter l'explication de B.: « Devant cette compagnie de gens armés. Establie dans Roquesort et Du Cange. »
- Estache, étai, pieu, colonne, sig. soutien, chef, 7183: Mais portant que cascun sut de sa gens estache. Ital., esp. stacca, d'où fr. estacade.
- Estage, résidence, 24090 : Nogier sist le palais, qui ors est li e. Del evesque de Liege pour prendre herbegage; étage, 24092 (suite du passage que je viens de citer):

  Bon fondement de pires y sist, mains les estage Furent sais tuis de bois. En estage en estant, 26298 : Quant voit Johan Malhar devant luy en e.; 28693 : Mains ilh resalhit sus erant en son estage.
- ESTAL, position, arrêt; livrer e., se mettre en position pour combattre ou se défendre 4297; rendre e, se défendre, résister, 19316; de bon e., de bonne défense, 16767: nuo homme avoit et plus de bon e.; maintenir ses estals, maintenir ses positions, tenir bon, 6317; d'estal, sur-le-champ, de suite, aussitôt, 38769: trestos d'estals La noire vaine truve; = estage, demeure, 16753: Quant herbegiet aveis cascun en vostre e.; = estat, état, profession, 38785: tos estals, De queil inestier che soit à feux besongne chalx, Ont deispuis en usaige oiut.. La terre (la terre à houille) que je dis (Bormans se trompe en traduisant par: étal de forgeron); manière, II, 6849: Li enfans de son freire... L'ont noblement servit et en mult grant estaul. Dans le mot estal de notre Geste il faut distinguer le vrai estal (mot germ. = all. stall, stelle) et un estal de circonstance, remplaçant estat = status (cp. advocal II, 6857 = advocatus).
- ESTALHE, étalon, 35725: contre lui vient Robiert de Cuchi sus l'estalhe, Qui noblement brochat. Cette forme est inconnue, mais s'explique fort bien par un type stallius (adj. de stallus, étable).
- Estanche, poteau, pilier, 28104: par deleis une (l. une) estanche. Primitif de étançon. Peut s'expliquer aussi comme forme nasalisée de estache.
- Estanchier, act., arrêter (un travail), 25860: Et li evesques at erant l'œuvre estanchie De saint Lambiert l'engliese; neutre, s'arrêter, 19876: Tout droit à un moncel li chevals estanchat Dessous le duc Johan.

<sup>\*</sup> Estandit, 10489, mal lu p. escandit (v. ce mot).

- \* Estant, II, 3716 : vostre estant est ploiés. Corrigez estant (état, situation). Même faute II, 4786 et 4857.
- Estant (tot en), 31982: Landre et Tielimont at ars tot en estant. Selon Bormans:

  tout ce qui était debout. Je doute de cette interprétation, contraire d'ailleurs à la construction, et je traduis de préférence par sans désemparer.
- Estare (on a imprimé contrairement à la rime estaire), quid? 2421 : se li at dit Frongnare que devant Aloust est Tremus à grant estare. Le sens oblige à considérer ce mot comme une forme adaptée à la rime de estat; en grand état •, avec de fortes troupes. En forçant un peu et en lisant escare, on pourrait y retrouver l'all. schar, troupe, qui a donné à l'ancien fr. esquiere, eschiele, bataillon; mais il faudrait pouvoir appuyer cette manière de voir sur d'autres exemples. Enfin, on peut recourir à escart, destruction, carnage; à gr. e. serait alors en faisant gr. e.
- ESTAT (estre en), tenir sa cour, II, 11212: Li roy fut en estat entre les siens amis.
- ESTAT, verbe, est ou sut, sorme bien connue, tirée de l'infin. ester (voy. Diez, Gramm., trad. sr., II, 216); ex. 10738, 13748, 30336, 32937, 37683, II, 7293. Aussi stat, 13246, 21720, 32978; 2º pers. stas, 38831.
- Estaut, forme variée de estat (cp. daute, date, raut = lat. ratus, glautir, etc.), 1966 : Et si rengnat x11 ans maintenant bons estaus; 5394 : Les v fils le patris qui sont de bonne estaut. Plusieurs sois les éditeurs ont imprimé estant (v. ce mot) p. estaut.
- Estavoir (à), d'ord. = par nécessité, paraît n'être qu'une cheville d'affirmation, 31194 : Sus le chemin de Romme morut à e.; de même por estovoir, 11901 : Droit à conte Plandris s'en vint por e. (Borgnet : pour combattre?).
- Estein, rester, 38609 : Si vorent mult esteir (Bormans pense à tort que le verbe est ici actif et signifie établir). Voy. aussi l'art. suiv.
- Esteit, partic. passé du verbe esteir (art. préc.), 10829 : Son espée at esteit, si a pris la saisinne De son martel d'achier et de ferir ne fine. Contre l'usage, esteir est employé ici activement, au sens de laisser ester, laisser là, quitter.
- Estelle = astelle, copeau, II, 3797: Les targes ont perchies com che soient estelles. Wall. estal.
- Estendre, = atendre, atteindre? 27946: [Je vais prendre conseil] por savoir se je poray estendre Al achat de vo terre (« si je pourrai parvenir à... »). Bien que la permu-

- tation des préfixes ad et ex soit fréquente, il est peut-être préférable d'admettre ici celle de in et ex; donc estendre = entendre (lat. intendere, viser à). Voy. aussi l'art. extendre.
- Estennoit, II, 3487: Si que le cuer del ventre trestout li estennoit. Mauvaise écriture p. estengnoit (s'éteignait). L'éditeur: pour estreoit, quittait (!) ou estreignoit, serrait, comprimait.
- \* Estincelein, faire s'éteindre, tuer, 8893 : Enfrechi qu'en pis l'at fendut, mort l'estincel.

   Dérivé de estint, mort, lisez donc estintele. Pour B. c'est une façon de l'auteur pour dire esterne, étend (!) A la rigueur on peut admettre un type extinctiare, d'où viendrait estincier, d'où estinceleir.
- Estint, éteint, mort, II, 5971 : estins et mors.
- Estoc (d') et de talhant, 1449; ailleurs de tailhe et de pointure, 7321 et 30817, de pointes et talhans, 30735.
- \* Estorchat, 17124, l. escorchat, voy. escorchier.
- Estorchier, essuyer, 7105: xiiii en at ocis sens estorchire sa lance. Non pas «relever sa lance », comme veut Borgnet sur la foi de Roquefort 1.
- ESTORDRE, 1. act., faire sortir, extraire, 14229: Alons à l'empereur prier qu'il soit extort (qu'il fasse jaillir) La veriteit del fait; 1571: Sour l'an que j'ai estort (tiré de mes sources, trouvé dans mes auteurs) v<sup>m</sup> et c avecque lui (B. allègue erronément estorer, établir); renverser, 15036: mort à terre l'estort; 2. neutre, se tirer d'une affaire, échapper, se sauver, 2709: Mult en est abatus, mains plus en est estors; 10274: N'y at grans ne petis qui soit la mort estort; sortir, 4098: Si est d'Awir estors. Voy. aussi extors.
- Estort, part. du préc., extrait, issu, 14228 : Je suy de vostre sanc plus halt neis et estort.

  \* Estos, mal lu p. escos, 17732 : Gardeis bin vo casteal, que n'en soiés estos (jeté hors;

  B. a mal compris en traduisant : privés). Voy. l'art. escos.
- Estos, forme-sujet de estoc, souche, racine, fig. modèle? 35155: car sus tos Sereis li excellens et li plus vraie estos D'avoir loyal amie; 36669: Car l'orelhe li trenche Badès, li bons estos. Dans le dernier passage estoc est peut-être == estoc, épéc, pris au figuré. Voy. aussi escos 2<sup>2</sup>.

<sup>&#</sup>x27; J'ai ouvert le Glossaire de ce dernier et j'y ai vu qu'il présente lui-même estorcer comme une mauvaise lecture p. escorcer (voy. escorchier), relever, retrousser; l'éditeur ne devait donc pas s'en prévaloir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Le Roy me rappelle à ce sujet l'expression liégeoise of stok, vieux brave.

- Estour, d'habitude combat, bataille, mèlée, signifie corps de bataille, 30266: Nous (= nos) Hesbengnons loials dois fors estour fait ont, En cascun vie homme.
- Estour, histoire, 21434 : Si com on puit troveir Dedans les coroniques et aussi remireir En l'estour al Danois qui che vuit deviseir.
- Estovoir (par), voy. estavoir.
- Estrain et palhe, emploi métaphorique, 9128 : là fut estrain et palhe Trestot mis à l'espée de cele gens merdalhe.
- Estraine, estrine (fr. étrenne), en premier lieu : présent, cadeau, 20528 : et puis en fist à Anseis estrine. De là découle, par métaphore ironique, l'acception cadeau funeste, mauvais coup, 6177 : se li donat e., Le heame li fendit et la coeffe perine; 7038: Le paien Gondinel... ferit par teil estrine (c'est ainsi qu'il faut lire p. escrime); 24801: De son grant pessant malh par dessus le forciel Li donne son e. — De là se dégage l'idée de bonne ou mauvaise affaire, bonne ou mauvaise situation, et finalement l'acception « mauvaise rencontre, combat »; 32292 : Puis at parleit en halt l'evesque à cel e. (à cette occasion); 32469 : Là ot noblez servans à celle bonne estraine; 24256 : Le conte de Henaut at mis en teil estrine Qu'il morit ains m jours; 7214 : assin que plus d'estraine (de conssit) N'aient as cristoiens; II, 3497: Wallerant... Fut mors et abatus alle promier estraine (au premier choc). - Reste à signaler le sens « commencement », qui se déduit naturellement de la valeur « premier cadeau, premier usage », etc. (encore attachée au fr. étrenne, et qui se remarque déjà de très bonne heure, voy. Raynouard, v. estrena), dans l'expression à l'estraine = à l'aube du jour. J'en ai rencontré un seul exemple dans la Geste, 10994 : et li dus à l'estraine Montat sus une ronchin. La note de l'éditeur: pour al estrais qui se trouve dans Rog., « sur le champ », est une bévue. même si Roq. avait raison.
- \* Estrine, 3906: à cel estrime; lisez, selon la rime, estrine. N'était la rime, estrime serait bon; ime p. ine est régulier; ainsi dans la Geste on lit plus souvent haïme que haïne (haine).
- Estrineir, propr. offrir, présenter (voy. estraine), d'où déclarer, 35136 : mains je chi vous estrine Que.... Le liégeois a strimé, étrenner.
- Estut, présent de estovoir, falloir, 887: n'estut c'on me l'aprengne; ailleurs estuit 15651, 37646, estoit 25776. Aucune de ces formes n'est à la rime. La bonne forme est estuel, estoet.

- ESVELHIER (s'), se mettre en mouvement, 14738 : Al plain dessus le bois li bon Danois s'esvelhe A xu<sup>m</sup> homme.
- \* Esventueir, 21341: Unc petit pont ont fait qui mult les esventue. Quid? L'éditeur se tait. Lisez esvertue, les aide (voy. mon art. carue).
- ESVERTUEIR, confirmer, corroborer (une lettre), II, 6265. Voy. aussi sous carue.
- Eue (par teile), II, 6262: Et at toudis les midres noteit par teile eue Que li rois de Sezille voit bin sens altre mue Liqueis sont li plus preus. Sans doute « de telle manière », mais connaît-on le subst. eue dans ce sens? Il doit se rattacher au verbe avoir.
- EURE = eur, heur, II, 3904: Par maile eure Te moras devant moy. L'éditeur lie malencontreusement les mots soulignés avec ce qui précède, et se trompe encore plus fort en proposant de lire: par maile cure.
- Ewele, adv. également, à ras du sol, II, 10896: li grans tier (tertre) agus... fut ewele abatus. Peut-ètre, selon l'analogie de enwaler (voy. pl. h.), vaut-il mieux lire enwele. Pour abatre ewele, nous trouvons quelques vers plus bas (10904), appliqué au même fait, le terme avaler (abaisser).
- Exains, voy. exent.
- Excellaine, par substitution de suffixe p. excellente (876), en rime, 734, 4032. Substitution inverse messente 4830, p. messaine (de Metz). On trouve même enche p. ente, II, 4742: De nonains, d'abbesses, de semmes excellenche (c'est la sorme que réclame la rime, bien qu'on ait imprimé excellente).
- Excellenche (par une), surtout, particulièrement, 25761: Parmy che que j'ai dit et par une e. Qu'il doit servir l'engliese en guerre et en contenche.
- EXCENTEIR, excepter, 25799: sens rins e. Cp. esp. encentar (entamer) = lat. inceptare.

  Ou = exceteir (excepter) avec n intercalaire? Ou enfin mal écrit p. exenteir (exemptare)?
- Exces, exces, chose qui excède le droit, forsait, délit, 13685, 13698, 36425, II, 4616:
  Ne onques malvaistiet je ne suy porcachiés Ne de villains excès nullement reprochiés (l'éditeur, bien à tort, a cru devoir admettre dans le texte la mauvaise leçon du second manuscrit: de villains issus); chose extraordinaire, 678: Vinent li senatours qui li dient l'excès.

- Exclos? 9968: mains trestos ses exclos Ly tremblent de paour et ly croissent ly os. Selon B., les pieds; je dirai plutôt « les pas », voy. esclos.
- \*Exclouse, 20728, lisez enclouse = enclostre.
- EXEMPLAIRE, 1. affaire, fait, 121: che que je recite de cesti e.; 31066: En cel an que je dis vint unc grant e. A Liege; II, 3635: Chi comenchat li pies (le pis), s'en diray l'e.; II, 5701: ons veoit l'e. (le fait était visible); 2. enseignement, instigation, conseil, par malvais e. 37419, II, 5701; 38258: che fut mal e.; 16800.
- Exent, exens, exains (fr. exempt), 1. exempté, dispensé, 7904: Et tout parmy Arabe nuls n'y astoit exains; 2. exclus (d'un nombre), 12391: ains demorat exens (resta hors de la série des évêques de Liége); 3. enlevé, ôté, 23661: Je ne le puy cognoistre (c'est-à-dire mon château), ne say s'il est exens; 4. épargné, 21632: rins ne les fut exens; 5. distingué, remarquable, 914: Li cuens flamens y fut, et de sa gent(e) exente x1<sup>m</sup> et plus; 8062: Adont li raconta tote la chouse exente Sicom je l'ay compteit (non pas « exacte », mais « mémorable »). Suivi de de, supérieur à ; 9515: des autres fut exains; 13579: En honnour de la damme qui d'autres est exente. Pour la dernière acception, cp. lat. eximius, qui vient de eximere, comme exemptus.
- EXILHE (en), en ruine (en parlant d'un château), 1816. On sait qu'exilhier, en a. fr., signifie détruire, ruiner.
- Experten, s'éveiller, II, 5464. Les Liégeois disent encore dispierter. Étymologie: lat. ex-perrectus.
- Expireir, mauvaise graphie p. espireir (inspirer), II, 2116 et 4706.
- Explaire, verbe et subst., 2967: A temps de chesti rois Deu grant miracle esclaire Par l'evesque de Trieve, Materne, car explaire Fait trestot le paiis; 10640: Tantoist fours de son cuer tot son corroche explaire; 13828: Qui foit et loialteit ont jureit par explaire; 16807: Je feray asseis plus, quant venrat al explaire, Que je ne vous ay dit. De ces quatre exemples du verbe explaire, les seuls que j'ai rencontrés, je ne réussis pas à déduire un sens acceptable. Borgnet est moins embarrassé; au premier ex. il met: « explorer? »; au deuxième « arrache », en renvoyant à Du Cange, v° explicare; au troisième il nous dit que dans le manuscrit explaire a remplacé exemplaire, qui a été raturé et qui convient mieux, sauf pour la mesure; au quatrième enfin, il traduit: à l'exploit, au moment d'agir. Je m'abstiens de réfuter ces notes jetées à l'aventure. Ce qui me gène au surplus, c'est que le deuxième ex. indique un infinitif explairier, distinct de explaire. Je n'essaierai aucune conjecture et laisse le mot ou les mots à l'état de problème.

Expleus, II, 811: Après recomenchent de traitier, mult songneus Furent de faire pais, ne say par queis expleus. — Le même mot que espleus, exploit (voy. pl. h.), au sens de « titre, raison ».

Expors, voy. espors.

Exposeir, mauvaise graphie p. esposeir (épouser), II, 2565, ib. 7245.

Exprès, sûr, certain, 10474: grans clers approuveis et exprès (on a imprimé, en dépit de la rime, expers); 18113: Se part à m' milhe Ogier d'hommes exprès (ici encore on a mis expers); 14475: Basin donat une cop qui fut sel et exprès; 1852: Richier s'en vat après, qui ot pensée expresse Qu'ilh puist la troie atandre (l. alendre); II, 11775: car li fais est exprès.

Exprise, 24049: par visions exprise Que Dieu m'at envoiet. — Quid? extraordinaire? cp. lat. eximius de ex-imere (prendre hors). — Ailleurs, le mot est le part. de esprendre, enflammer, et signisse brûlant, ardent; 8748: de volenteit exprisse (l. exprise, selon la rime); la même phrase, 22977. La mauvaise écriture avec double s a engagé B. à traduire par « expresse ».

Exprisit, célèbre, 38699: Gile, une leur moine exprisiés.

Extendre, act., tendre, diriger, extendre son cuer à quelque chose 1, 36547; neutre, s'étendre, être situé, 4825: Puis retornat à Mès qu'en Loheraine extente (= extent); réfl., être exposé, se trouver, 19409: Et dis qu'ilh fache che qui par dedens (c'est-à-dire dans la lettre) s'extent; fig. comporter, 30889: Sicom raison s'extent.

— Mal écrit exstent, 30877: l'escut d'argent ù li noire aigle exstent.

Extint, éteint, synonyme de pale, 9170 : al roy qui fut pale et extint.

Extors; ly cuers ly est extors, 34681, litt. s'est échappé (voy. estordre); « le cœur lui a failli. »

Extraire, retrancher; sens extraire, formule d'affirmation, sans rien retrancher de la vérité, 2980; synonyme de sens detraire (v. ce mot). B. y voit sans estris (sans débat)! — Sens neutre, résulter, II, 9530: Por le grande mortoire qu'ilh en poroit extraire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extendre, dans cette application, paraît équivaloir à entendre (intendere animum), par confusion de préfixes; cp. pl. h. estendre.

- Fabler, parler (avec sens péjoratif), 35147: Ainsi fabloit cascunne archidiaque et prevos.

   A fabler, lat. fabulari, répond l'esp. hablar, d'où nous avons pris habler, au lieu de garder fabler.
- FACHON, = face, II, 1489: Thiry de Walecort à la noble fachon; II, 9245: Salueis moy ma meire à la clere fachon.
- FACHON = fauchon, fauchart, 37933 : especz (l. espiés) ont et fachons. Dérivé de faux (falx).
- Faé, endiablé, 9826 : Trahison est faée.
- FAY = fais, voy. fas.
- FAIR, chose servant à lier, 2218: Retenus fut et pris et loiés d'onne faie. Borgnet rapproche faisse, bande d'étoffe, mais ce dernier, qui est lat. fascia, wall. fâhe, ne peut devenir faie, et d'ailleurs notre auteur s'en sert sous la forme fasse, fausse (v. ce mot). Je ne connais pas le mot; je le crois connexe avec all. fach, néerl. vak, dont les premières acceptions se rattachent à l'idée « lier ».
- FAINTIE (sens), formule d'affirmation, sans feinte (plus souvent faintise), 29473.
- FAIRE; emploi périphrastique, II, 7926 : jà fasioient (l. faisoient) retraire Leurs enemis morteis (« déjà se retiraient »). Se faire se porter, 18492 : Ly palmier at compteit coment nos Frans le font. Voy. mon Gloss. de Froissart.
- FAIS ET NEFASSE, 8775 : Que vous diroie tant de faisse et de nefasse? « Per sas et nesas », à tort ou à raison.
- FAITEUR, auteur du fait, coupable, II, 13158: Les faiteurs prendre ils fiesent (vers altéré).
- FAITIS, bien fait, gracieux, 3324 (un prinche f.), 4219 (faitis et gay).
- Faiture, fait, chose, 4765: Ly Franchois orent roy, n'y sai altre f., Car de riens n'appartient à ma matere pure; 18711: Car al matin pendray Olivier, sens murmure, Desus les plus hals murs s'en verat la faiture (la chose accomplie). Venir en faiture, naître, 80: Comment la grande Tongre vint promier en faiture.

- FAITURE, parti, II, 7479: Et les altres ausi qui sunt de la f. De tenir ceste erreur par mails envoisure (1 maile envoiseure). Cp. lat factio.
- FAITURE, facture, façon, 30822: Par dessus le sien healme qui ot noble faiture. Non pas « cimier, sommet », comme dit Bormans, qui pensait sans doute à faite; ce mot français, dans la Geste, est fieste (10086).
- FAIVEABLE, favorable, 29828: en lieu asscis pour che faiveable. Mot suspect; l'auteur aura mis favrable (en supprimant la voyelle atone devant r). Voy. plus loin favorable.
- FALAGE, tromperie, 2706 (sens f.). Non pas p. fallace, comme pense l'éditeur, mais très correctement formé de falir.
- Falhon, cheville (du pied), 35843: Qu'en sanc.... Aloient li chevals jusc' als falhons. Ailleurs felhon, 24310, dans une phrase identique, où Borgnet traduit par paturon, en rapprochant l'all. fessel, d'où feslon, puis fellon. Voy. sur l'origine et les formes diverses du mot, mon Gloss. de Froissart, v. fallon.
- FALIT, failli, = faux, 3214: A Nam, leur deu falit, cascun merchi crioit; 4211: Vers ces Romains falis; et passim.
- Fallianche, faute, 34038 : che fut grant f. Mot mal formé, car je ne connais pas de verbe fall-i-er.
- Fameleus, famelheus, affamé, avide, 1233: Del entendre doit estre cascun mult fameleux; 4211: Romains falis, cohars et famelheuse; 14389: forment famelheux De contre moy combatre.
- Famelheus, familier, 31753 (appliqué à l'ours apprivoisé de Gontran).
- Familiariteit, t. collectif, domesticité, hommes de service, 35347 : [L'évèque Henri acquit] Tous les allouz de Scans et la tour arichie, Familiariteit et droiture ensengnie. Vers inextricable, dit Bormans ; nullement : « il acquit les alleux de Scans, y compris la tour, les hommes de service et une remarquable (ensengnie) quantité de droits y attachés.
- Famison, famine, 24535. L'auteur, pour le besoin de la rime, n'est pas scrupuleux dans l'emploi des suffixes; cp. 24541, nobilison.

- méprendre au point de hasarder les interprétations suivantes : 1307 barbe piquante (il pensait à ferir), 2412 vieillard orgueilleux (il avait ferox ou ferus en tête) 20924 : « le copiste aurait dû écrire flerant, c'est-à-dire flairant, puant ».
- Ferant, 21218: Atant l'at assenneit sus son hame ferant. Quid ? L'éditeur pense : heaume de fer, de combat. Il peut avoir raison.
- FERIN, sauvage, II, 1868: dedens unc bois ferien (ien = in).
- Ferin, nom de monnaie, II, 4907: Jamais, tant que je vive, qui valhe il feriens, N'aras de sainte Engliese par tes mauvais engiens. Je connais ferlin (quart de denier), mais non pas ferin.
- Feris, prononciation wallonne de feriez (de faire) 7235.
- FERME, porte ou verrou, 17520 : Nulle ferme ne tient contre lui une tournois.
- Ferneteit, droit, impôt, II, 6560 : Que xviii ans serat levée à conscienche, Par dessus la chervoise, fermeteit sens oienche. Voy. Du Cange, v° firmitas.
- FERMIR, = fermer, fortisser, II, 1028: Tant que dedens vii mois sut la citeit fermis (couplet en is).
- Feron, forme extensive de fier, 14409 : Qui fut tous li plus riches et li plus maginoux Et tous li plus ferons; 21949 : li ferons Gafrois. Formation faite sur le patron de felon. Ou fautif p. ferous (type ferosus).
- Fès = fel + s, cruel, méchant, acharné, 670: Et Romans ont pris cuer, si devinrent plus fès; 4307, 7158, 10471, 14473, 18122; II, 192 (p. 590): fex et presomptueux; ib. 11777: qui nous est fors et fès. J'ai multiplié les exemples afin de réfuter l'interprétation conjecturale: a = fessus, làche , donnée par Bormans à propos du vers 36630: Li maire de Hasselt, qui fut mavais et fès. Quid au v. 18118: Charles est à Paris, ù ilh astoit par fès? Par serait-il la particule superlative, qui d'habitude précède plutôt le verbe que l'adjectif? Le sens ne favorise pas trop cette manière de voir. Selon B., le terme signifie parfois, ce qui présente des difficultés plus sérieuses encore.
- Fetin, écrit fetien, 2610-11: Les mors lassat aus champs, n'en donne it fetiens, Des siens n'i at perdut qui valhe it fetiens; 6799: mais ne valt une fetien. Selon B. une transformation arbitraire de fetu. J'admettrais cela s'il y avait festin. Je corrigerais ferin (v. pl. h.), mais r et t ne se ressemblent pas assez, pour que l'erreur se présente trois fois. Peut-être est-ce une forme allégée de l'angl. farthing (anc. ferthyng).

- \*Faus, II, 4564: Sa parolle de feus en bin at fait florir. Mauvaise lecture p. sens, comme le prouve bien la variante donnée en note.
- Flanche, assurance, 6132: Roi Costonot de Frise ferit par teil fianche Que heame et coeffe trenche et la hubette franche.
- FICTEMENT, par feinte, 33264. De temps à autre l'auteur aime à emprunter ses mots directement au latin; pourquoi pas faintement?
- Fir, foie, II, 3619: Thiry de Rochesort... Detrenche Namurois enfreschi qu'en le fie. B. traduit: jusqu'à ce qu'on le fuie!
- Fie (à le), parsois, 15220 : sovens à le sie; 13516 (hors rime) à le sois. Dans un couplet en iés, j'ai trouvé la sorme abnorme siés; de même 36793 : si qu'ai dit autre siés. C'est un abus.
- \*Fits (monosyllabique), 14496 : à mon linage fiès. Il faut lire, comme l'indique la rime, fès (fel).
- Firste, joie, 5105: à pou de fieste (tristement); 10171: Et se tue l'un l'autre de fieste fellenesse (à cœur-joie).
- First, faite, 10086. Sur l'étymologie du mot (all. first), très bien démontrée par G. Paris, voy. mon Appendice au Dict. de Diez.
- FIESTRE = fiertre, chasse, 7459.
- FIGURE, personnage, II, 427: Li cuens Thiry de Gueldre, le traître figure; II, 9413: Contre Jehan de Pont, le malvaise figure. Le Traître ou le malvaise figure équivaut à : le traître, le mauvais; voy. ma note, Regrets de Guillaume, 282.
- \*Fire. On lit II, 6148, à propos de chanoinesses: Mains ancors n'estoient mie d'onne partie, Li une astoit de l'autre, si diverse, si fiie. L'éditeur dit tout court: Quid? Son embarras est légitime, car son copiste lui a joué un mauvais tour; lisez: Li une astoit de l'autre si diversefiie, et tout est clair; en même temps la mesure est sauve. La prose, p. 433, dit dissemblant. Cp. II, 7595: car diversifiiés (5 syll.) Astoient li mariages.
- FILATEIR, fém., lat. phylacterium, amulette, 26103.
- FINIER, fumier, 37218; ailleurs, II, 3147, on voit la forme postérieure fumier.

méprendre au point de hasarder les ; ire Tristan at fait fin.

(il pensait à ferir), 2412 vieillar

20924 : « le copiste aurait dù é:

21218 : Atant l'at assennei! icheté, 26211 :

FERART, 21218: Atant l'at assennei heaume de fer, de combat.

FERIN, sauvage, II, 1868: ded: '), 4360: "le s.

Ferin, nom de monnaie, II,
sainte Engliese par
mais non pas fer

Fears, prononciation

Ferme, porte ou ve

Fermeteit, droit cherve

Fermin, =

FERON

The le remarque très

aux il ne s'ensuit pas nécesque partie d'un vêtement. Dans

acula p. fidicula, et je traduis, jusqu'à

v »? Cp., au vers préc., corde de violle.

.. fier (2198, 4876) ou sière (298). A la rime, le mot est

anseau, 18651: Mains che ne li valut la moité (forme suspecte) d'un fisel; ... 5802: Mais ne valt un fizel.

Fiscules; après avoir tué l'archevèque de Cologne, Typolle, devant son cadavre, s'écrie, 20266: Dant preistre, dist Tympolle, gardeis cesti fisolle, Miez venist qu'al engliese retornesiés vo rolle. — Je ne comprends pas. B. croit que fisolle est la même chose que fisel, fuscau, mais cela n'éclaireit guère le passage.

Fintki., fistule (maladie), 4641 : D'une grant maladye qui li mangoit le neis, De fistel ou de cranche.

FITRRAL, diminutif de fiertre, 20115.

FLARLER, battre; li cuer li flaële, II, 1778. Lat. flagellare.

ver, neutre, 1. être en bonne odeur, avoir bonne réputation, II, 6543 : Vous saveis bin desus se son linage flaire, A Liege n'ot plus noble; 2. être en mauvaise deur, être odieux, II, 7668 : Jaque le bastart (rég. direct) fiert, qui durement li re; 33532 : teile chose à Dieu flaire, Quant li pastour auz leus secréement re; 16796 : Portant que dire n'ose che que si fort li flaire.

battu, défaillant, 35165: Ont tantoist les cuers flaivez. — Wallon flawe, lauwe, néerl. flauw, anc. fr. flau, floi, flou, n. fr. flou.

5243: Braibechons sont flas; Ilh dobtent plus Ligois que le soris les plur. de l'a. fr. flac, ital. flacco, = lat. flaccus. Notre fr. flasque flasquidus = flaxidus, flaccidus.

r à plat, 1370: Là veïssiés... L'un mort par desus l'autre à la 19: Là veïssiés barons de tos costeis flastri; 7347: Tot à terre réfl., 4436: Droit par devant l'ateit (l'autel) en genol se flastry; — ter à terre, 1882: Ilh at flastrit le bois; fig. violer (une femme), 28245: tont asalhir Et ochire et tueir hommes, femmes flastrir. — Il y aurait ici occasion d'une étude à faire sur les rapports étymologiques entre notre mot et les verbes fr. flétrir (décolorer, défraichir), flétrir (marquer d'un fer chaud), flátrer et flatir, et d'examiner plus subtilement les assertions des étymologistes, mais je ne me sens pas encore assez éclairé pour me livrer à cet examen. Il est difficile de disjoindre le flastrir — violer, du fr. flétrir (déshonorer), bien que l'idée primordiale pourrait bien être « jeter par terre ».

FLICHIER, fléchir, ployer, 12228: Ne pour bin, ne pour mal, certes, je ne larroie La veriteit flichier; 21776: Neis plus ne le flichat qu'unc castelet ou gors; Il, 8258: et là il vat glichier Le cheval teilement, que sovien vat flichier. — Flichier est wallon p. flechier, et cette forme, qui n'est pas rare en vieux fr., se rapporte correctement à un type flexare (de flexus), d'où aussi prov. fleissar<sup>2</sup>. — Dans St. Éloi 92<sup>5</sup>, on trouve genous fleches (= flexus, prov. fleis).

FLOTE, troupe, multitude, 6387: mort en ont mainte flote.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A ce propos, M. Le Roy me signale le terme liégeois *flairant*, dédaigneux, infatué de sa noblesse. Si je ne me trompe, on dit aussi, dans ce sens, *puant* en français.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette équation flechier = flexare n'est, toutefois, pas incontestable; elle ne s'accorde pas avec la forme picarde flequier, pas plus que picard fiquier = fr. fleher ne peut être ramené à lat. fixus. Il vaut donc mieux admettre dans flechier = flequier de simples métaplasmes de flechir = flekir.

- FLORENTIN = flori, blanc, gris, 17386: Mains grant risée ont fait del grenon florentine.

  Coment astoit tondus. Mot sans doute forgé par l'auteur.
- Flu, fleuve, cours d'eau, 7903 : jusqu'à flu de Jordains; 13431 : Li cheval l'empereur, En unc flu de chaude eawe passast (l. passat), s'est reculeis.
- Foid? 20684: [Il fut décidé] Que la citeit d'Ays soit la foid et sains porpris Del royalme d'Austrie. Quid? Dans le passage correspondant de la prose (t. III, 378), je lis « le siege de l'emperere »; ce n'est donc pas trop hardi que de substituer à foid le mot soid, qui répond exactement à lat. sēdes, siège. Je n'ai pas d'autre exemple de son emploi, mais Jean d'Outremeuse peut fort bien l'avoir créé pour son usage; le cas ne serait pas isolé.
- Foirir, creuser, bècher, fouiller, II, 4398: x liwes tout entour avoient jà foieit, Et n'avoient que vivre. Autre forme de fouir (changement de conjugaison). Cependant je crois plutôt qu'il faut lire foreit (fourragé).
- Foimens, exécuteur testamentaire, II, 3261. Bas-lat. fidimanus; voy. Grandgagnage, II, 592, v° feumain.
- Foir, forme wall. de fort, II, 6279 : par homme tant soit foir. Voy. aussi al fort.
- For (mettre en), exposer publiquement? 10559: [L'évêque Willebrod avait fait « peindre en or » la passion de saint Lambert et] Ensiment qu'il avoit esteit mis en treffoir, Sicom je l'ai compteit, le fist il mettre en foir. Borgnet est d'avis que treffoir (triforium), qui désigne souvent le couloir étroit pratiqué dans le mur d'enceinte des églises gothiques, désigne ici l'église même de Saint-Pierre à Maestricht, où fut transporté le corps du martyr; quant à foir, c'est le marché, le forum où fut placé le tableau, pour émouvoir le zèle et la libéralité des pèlerins. Cette interprétation laisse à désirer; mettre en treffoir ne peut guère signifier transférer à l'église, ni mettre en foir, porter au marché. La première phrase mis en treffoir (v. ce mot) me semble à peu près synonyme de « peindre en or » (10556), d'où s'explique la phrase « sicom je l'ai compteit » (comme je viens de dire), et mettre en foir doit signifier exposer au public. Cependant je rappelle que forum ou foir pourrait bien aussi désigner le portique ou le parvis de l'église.
- Fois (à la), parfois (voy. aussi fie), II, 11109: Che avient à la fois à cheaus qui heient droit. Pourquoi Bormans veut-il substituer à la fin? Le texte est on ne peut plus clair.
- Foistier, = forstier, forestier (o en oi devant r, puis chute de l'r), 17321; cp. le mot suivant.

FOITRECHE, forteresse, II, 7446.

Folle, subst., piétinement, 19851: li heirbe noirchit De la folle auz chevals, et del sanc ilh rogit. — L'éditeur, bien inutilement, voudrait corriger solle, plante des pieds. Folle, foule, action de fouler, est encore français; il équivaut à follage (au sens fig. d'oppression) II, 8518, follison II, 1828, et foleïs, qui est la forme la plus usuelle chez les trouvères.

FONGNART, fangeux, 34521: en fosseit fongnart. — Mutation de an en on.

Foraine (citeit), ville pourvue d'un marché, ville importante, 744.

Forche = à force de, II, 3165 : forche feus et engien.

Forceu, doué de force, vigoureux, 4002 : Et Gautier le ferit, qui proieche oit forchue.

Forclin, adj., 22836: [une maladie lui prit] En la jambe seneistre, dont fut forment forclins. — Quelques vers plus bas, 28839: La leuve le nommons, le mal qui fait enclins Le noble evesque Eracle. Les deux mots forclin et enclin sont donc sans doute synonymes; mais le sens est-il « alité » (cp. clinicus) ou « penché, courbé », ou « triste, abattu »?

\*Forchin, 12319: Mais là est avenus un mult mavais forclin. — Selon B.: pour forchision, empèchement. — Le sens est « incident », mais le mot est évidemment gâté, aussi bien que sorclins du v. 28233: Mains à Sain Tron sourdit tantoist une lait sorclins D'une guerre qui ot longtemps jut en couvins. Ce dernier passage nous indique qu'il faut changer cl en d et lire sordin, chose qui sourt, qui se produit.

FORCONTRIR, exclure du compte, excepter, II, 592 : sens rien à forconteir. — Notre mot présente la valeur de « mal compter, se tromper dans ses comptes », dans Bast. de Buillon, 480 : Acroire et mal payer, fourconter à le fie.

Fors, foire, 27081: unc variet envoiat à la fore à Viseit.

FORBAGIET, très âgé, II, 7053.

Foreiste, forêt, 725.

Forgier, lat. fabricare, fig. entreprendre, instituer, 11317: Adont quant sain Hubiert at che volut forgier.

- Formerasse, licence de grammaire pour formasse (impf. subj.), 23921 : Que se l'engliese avois (?) destruis, que formerasse Une altre en son honour.
- FORMONTEIR, déborder, II, 10311 (il s'agit de la Meuse).
- Formort, 25547: tot adès al fort Venoit ilh al desus, quant ons l'avoit formort. De formordre, attaquer illégalement.
- \*Forsist, 404: Et fiert le roy Gregoire, mains ne forsist riens née. Lapsus de lecture pour forfist, de forfaire, faire tort, causer dommage.
- FORT (AL), locution adverbiale, généralement mal comprise par les éditeurs et signifiant le plus souvent « finalement » (voy. mon.Gloss. de Froissart); 1572: al fort Fut Julin tost ploreis (selon Borgnet: au forum); 14232: Car je li vuilhe proveir che que je di al fort (selon B. à la force, par la voie des armes); 15068: Et je ly ai covent... que li feroie une grant sorcour al fort; 15321: Tous les jours de la vie le garderont al foir (jusqu'à bout) Tant que sa grant vitalhe serat en non-chaloire (B. voit dans foir, forme wall. de fort, le verbe foir, fuir!); 16503: Je diray mon conselhe al fort, sicom I sos (B.: forcément); 25547 (voy. sous formort); 34668: parmi si fais acors Que le chasteal areis dedens vu jours al fors (selon Bormans: tout au plus). A fort, fortement, sûrement? 5749: L'engliese est notre mere, cascun le seit à fort.
- Fort (metre en), 639: Le roi Tongris y fiert à l'espée à poioir, Diestre et seneistre abat et met trestos en fort. Il faut lire, d'après la rime, en foir; nous avons vu sous foir l'expression mettre en foir signifier « exposer publiquement »; ici le sens semble être « mettre en danger »; s'agit-il dans les deux cas de foir forum? Je n'en suis pas sûr; mais bien certainement la traduction de B. « mettre en peine » (fort difficile) n'est pas la bonne. Peut-être faut-il corriger en soir en sort; cp. hasart danger.
- Fortement (193) varie indifféremment avec forment (253).
- \*Fortoit, verbe, 9112: Tant est noble Pepins que sa puissanche amort (amortit) Trestoute autre puissanche et sellement sortoit. L'éditeur reconnaît qu'il saut une terminaison en ort, mais il ne la trouve pas; « forclot », dit-il, « donnerait un sens, mais toujours sans la rime ». Le vrai mot pourrait être au besoin sortort, de sortordre, tordre (fig. tourmenter) illégalement, mais j'admets plutôt une saute de scribe p. sorcort (sorcorir, attaquer).

Fortrait (sens), cheville d'affirmation, litt. sans traire à faux, 23871.

- FORTUNE, mauvais sort, II, 11091: Fortune ont encontrée.
- Forvoire, égarer, 17885: cascun son cuer forvoire. L'auteur paraît y attacher le sens de mettre hors de vie v. 1016: Et gette en la campangne les mors que ilh forvoire. A forche de ses bras. Cependant, si forvier devier (mourir) est admissible, il est difficile de lui prêter un sens actif, et encore moins d'admettre le changement de i long en oi au présent de l'indicatif; il faut donc traduire, avec l'éditeur, par « met hors du chemin, écarte ».
- Fourres, forge, 24785: S'aloit à la fouarge à Huy desous chastiel Pour faire rachiereir ses fiers et son martiel. La conversion de forge en foirge est conforme à la phonétique wallonne, mais le traitement bissyllabique de la diphthongue oi (ou-a) est une licence assez grossière. Aussi je pense que l'auteur a écrit en réalité: Si aloit à la forge (ou foirge).
- Four, fourrage, foin, 38386: four et avaine; la plache à four, marché au foin, II, 7765.

   Le mot est encore en wallon le mot propre pour foin. Ailleurs furnus, four, fourneau, II, 12303: fours et hullez (houilles).
- Foure = fore, foire, marché 13800 : Une foure u merchiet.
- Fourme, banc; fourme d'un siège, banc d'une stalle d'église, II, 7354. Signification bien constatée.
- FOWALHE, engeance, 9133: Ensiment fut Pepins quite de la fowalhe; 38742: Et li cuen de Namur si n'ot mie fowalhe. Au premier passage, Borgnet dit: Pour fouaille, curée que l'on distribuait aux chiens après la chasse aux sangliers. Cette interprétation n'est pas admissible. Au deuxième passage, Bormans avoue ne pas comprendre. Évidemment, notre mot est radicalement identique avec foweie, race, consigné par Grandgagnage dans son Glossaire de l'ancien wallon (Dict., II, p. 595) et dont j'ai essayé d'élucider, en note, la formation et l'origine. Le sens est: couvée, progéniture, race et particulièrement « mauvaise race ».
- Fowalhe, seu de paille, 16901: Car je croy, se Rollans le tient dedens sa balhe,... qu'en fowalhe Ne tourne sa vigour. Grandgagnage donne fouâ, fouwâ, seu de joie, puis fouaie, menue houille, qu'il rattache à focus, seu. Cette étymologie doit bien être la véritable; quant au sens, je l'ai donné d'après Borgnet. Seulement il me reste un doute: à savoir si, dans notre cas, le mot fagus, wall. sawe, sau, a. fr. sou, hêtre, n'est pas plutôt en jeu, et si sowalhe ne signifie pas « fagotaille »; cp. 32726: Braibechons abatent si com che soit sowalhe (ici, il est vrai, on peut recourir au mot précédent, et traduire par « mauvaise race, race sans vigueur »).

Frain, direction, autorité, 6053 : Car ces dois singnories.... Si furent puis conjointes pertenant à une frain (au même chef).

Fraireus - frairin, II, 1411.

Frairin, frarin, grand, fort, important; ce qualificatif se voit appliqué à des personnes : 525 (francs compagnons), 2023, 3588, II, 4886 (évêque), 37739 (peuple), II, 8533 (gieste forte et frarine); à des actes ou choses : 5607 (caple), 6555 (fais), 14154 (chaleur), 8873, 11871 (lanche), 30343 (arme), 7776 (mostier), 18164 (seal). — Nous voilà donc en présence d'un frairin disant tout juste le contraire du frairin, frarin, rapporté par tous les glossaires et qui signifie pauvre, chétif, misérable, lâche, méprisable. Comment expliquer ce contraste? On comprend que le même terme puisse passer du sens « chétif » à celui de « mauvais, scélérat » (cp. mesqueant, malheureux, devenu notre méchant), mais que ce terme puisse à la fois signifier « chétif, faible » et « grand, fort », cela contrecarre la logique. Je ne sais si les applications de l'adj. frairin que j'ai relevées ci-dessus sont particulières à Jean d'Outremeuse; pour moi, je ne les ai rencontrées nulle part, à moins qu'on ne doive ranger parmi elles l'expression estour frarin dont se sert l'auteur du Bauduin de Sebourc (II, 277, v. 91) et du Bastart de Buillon (v. 248, le grant estour frarin), mèlé aux termes coer fr., prison fr., traitour ou larron fr., soudant fr., où l'adjectif paratt avoir sa valeur habituelle. — En définitive, notre frairin est-il le même que celui que l'on connaît? est-il connexe avec le fr. frairie, liég. freireie, fête, gala, bamboche, bombance (voy. Littré)?

Fraler, frèle, faible, 19029, 38635 (viez et fralhe).

Franchois, franc, noble, 37278 (en parlant de la famille des *Preis*): le linage *franchois*, Qui tant fut honorables.

Frapalhe, gens du commun, 1613, 5970, 35741: Bonne chevalerie et hardie frapalhe.

— Je recueille ce terme bien connu pour réfuter la traduction qu'en donne B. à la note du v. 1613: « les bouches et les bras inutiles. » Voy. ma note ad Enf. Ogier, 5402, et mon glossaire à la suite de Bueves de Comarchis. Il se peut que frapalhe découle de fraper, battre les routes, courir, et soit au fond piétaille, les gens de pied opposés aux chevaliers; cp. fr. piètre — lat. pedestris (?) <sup>1</sup>.

FRAPRIR, 1. sens ordinaire, 384: Fiert et frappe en tous leis; 2. courir, 328: par les preis frappans; 3533: Tot frappant reculent. — On connaît les loc. à frappant, à la course, et se metre au frapier, prendre la fuite?.

<sup>1</sup> Quant à frape, foule, il se rapporte à fraper comme foule à fouler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frapier est un substantif et se rapporte au verbe fraper comme destourbier à destourber, encombrier à encombrer, etc.

- Franche (mener), se battre, ferrailler, II, 3508.
- Frapilher, se fâcher (propr. trépigner?), II, 5051 : dont tout li pueple mult fort en frapilhet.
- \* Frastin, lisez fraitin, effraction, violence, II, 6812: Quant li dus de Braibant entendit le frastin. C'est l'a. fr. fraitin, action de briser, dér. de frait (lat. fractus).
- FRENETEUX, craintif, timide, modeste, 3659: douche et fr. Mot formé de fremir, comme cremeteux de cremir. Aussi frumeteux, 2399: à chire frumeteuse (d'une mine humble; non pas « de mauvaise humeur », comme pense B.; frime, frume n'a rien à voir ici). Cp. plutôt prumier premier.
- FREMETOIS, subst, II, 4471: Unc present de roisins de mult beal fremetois. Quid? Prob. « de fort belle mine », cp. quelques vers plus loin: Le present que je porte qui est de belle errois (arroi). Mais osera-t-on rapprocher le bizarre substantif de frime, mine, semblant?
- Farmin, sens actif, effrayer, II, 11637: A Sain Tron le renvoie pour Braibechons fremir.

   Il n'est pas absolument nécessaire de prendre le verhe en sens actif; la syntaxe ancienne permet de traduire: pour que les Brabançons frémissent.
- FREOUR, freyeur, bruit, tumulte, querelle, 38226: A celle fois ensi demorat la freour; 18408: Et si ovrit la porte eramment sans freyeure. Cp. l'a. fr. effroi, bruit.
- Fredur, hésitation, doute; sen freour, formule d'affirmation, 2540; metre en fr., douter, 23469: n'en soit mis en fr., Veriteit vois disant. Même mot que le préc.
- Frequentise, affluence (de pèlerins), 28167.
- Frens, selon Bormans = frairin, 36119 : li rois freris. Comme le roi en question s'appelle Frederis (36109), je suis porté à prendre notre mot pour une forme contractée de Frederis; cp. la forme Ferry.
- FRES, sém. fresse, 1. vif, ardent, 4315: et li estour sut fres (selon B. frec, agréable, favorable; erreur); 11918: et sut de serir fres; 2. qui affecte vivement, 4186: la chouse li est fresse A son cuer et piteuse. C'est le même mot que frais (de l'allem. frisch), mais différent de fric, frique (gai), qui est all. frech.
- Fresque, même mot que le précédent, sr. mod. frisque, 1107 : fresque et galhart.

- Fressure, fraicheur, humidité, sens propre, II, 3486 : ct li dus qui coroit Parmi ceste fr., tout en sovien tumoit.
- Fresteleir, fretiller, 3356: Le cheval at brochiet qui fortement frestel; II, 3807: Qu'il n'[i] a si hardit qui contre lui frestel (se remue, s'agite). L's est intercalaire; la forme usuelle est freteler.
- FRIANT, gai, vif, ardent; Liege la friante, 5420; Rollans li fr., 15047; nos barons fr., 17390; volonté friante, 1299, 20370; frians et envoisiés, 23200. Dér. de fric.
- FRICONGRE, fricassée, 7141: Il jure... Que del paien ferat, s'il puet, teile fricongne Que li chiens mangeront bien tempre sa coroigne (l. carongne). On a erronément écrit fritongne, 17972: mains ilh de teil fr. Les sert al brant d'achier; 20196: Qui son païs at ars et mis en teil fr.; 29363: et en poure fr. (• mal arrangé ») Les lassassent aleir 1.
- FRINTERESSE, bruyante, 1874: Si voit la mer bruant, qui mult fut frinteresse. De friente (lat. fremitus), bruit, par l'intermédiaire d'un verbe frienter (?).
- FRIOLEIR, 12686: Fils al duc de Borgongne qui de bonteit friolle. Quid? Selon B.: frémit; il rattache le mot à frire, comme fait Littré v° friolerie. Pour moi, frioler, quelle qu'en soit l'origine, signifie « être avide, être friand » (d'où affrioler, rendre friand). Son existence est attestée pour le dialecte normand (voy. Diez v° frique).
- FRIOTE, verbe, mauvaise leçon p. frote, 6402: En son chemin entrat, la voie toute friote

  Qu'il est venus à Treit. L'expression « froter la voie » peut se comparer à
  « battre les routes ». L'éditeur, faisant du vers une seule phrase et ne remarquant pas que friote gêne à la fois la rime et la mesure, explique, dubitativement,
  friote par frie, inculte, en friche. Son doute est bien légitime.
- Fris = fric + s, éveillé, gai, vif, 5881 : Bordent le fris; 22534 : Guilhem li fris; 29786 : Julin li fris. Cp. Littré, v° friquet.

FRITONGNE, voy. fricongne.

Frivole, subst., bourde, plaisanterie; sens fr., 1988, par fr., 37514.

FRORIR, briser, II, 5568: Où tout ont exilhiet et froet à dolour. — Lisez froeit; il faut lire aussi froeis p. froies 24426: abatus et froies (couplet en eis), et 38055 froeit p.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je ne veux pas décider laquelle des deux orthographes est la bonne : fritongne (cp. friture) ou fricongne cp. fricassée); mais en tout cas il n'en faut qu'une.

froieit. — Dans la distinction que je fais entre froier et froier, il y a peut-être de la subtilité, mais j'ai remarqué que notre auteur traite, phonétiquement parlant, les verbes en er ou eir autrement que ceux en ier; froier ne peut pas faire un participe en eit aussi bien que froeir!

- FROIR (mettre en), détruire, II, 11411.
- FROIRR, forme concurrente de *froeir*, briser, rompre, 21918 : [Ils furent tranquilles jusqu'en 1326] Que li tiere (le tertre) *froiés* Fut et tous enwaleis. Quid II, 3970? En pays de Braibant où sa dioceise *froie*. « Se brise, a sa limite »?
- Frois, froid, raide, engourdi? 17518: Car tant ot but la nuit que de chalour fut frois (selon B. froissé, rompu); 31373: mors l'abatit tot frois.
- FROLEUX, froid, 22272 (il s'agit d'abbayes): La quinte fut à Meeffe qui est une lieu froleux. L'éditeur pense au vröhlich (lisez fröhlich) des Allemands, donc gai. Je repousse carrément cette conjecture, et je pense que notre mot est identique avec frulous et frulhoux.
- FRONAGE, 37230. En parlant de la reconstruction de l'église de Saint-Lambert, le poète dit que les chanoines l'ont poussée avec activité, mais « Onque ne fu parsais (che n'est pas un fromage) Et encore i œvre ons ors de mult bon coraige ». Bormans pense que la parenthèse est une cheville disant : ce n'est pas une bourde; à mon avis, l'auteur veut dire : On ne sait pas une église aussi facilement qu'un fromage.
- FRONCHIER (3 syll.), froncer, II, 11904: mais l'evesque fronchie Le front et jure Dieu.

  FROTEIR, voy. sous friote.
- FRUCTURUX, prospère, 1221 : l'evesque fructueux, Qui Colongne et puis Tongre convertit ambedeux.
- FRULHOUX, adj., 14406: Savaris li frulhoux. Quid? La note: « Pour freule, mince, grèle », ne mérite aucune confiance. Je vois dans notre mot la forme mouillée du wallon froûleus, que nous trouvons, v. 20954, sous la forme fruloux; seulement j'y attribue la valeur, non pas de « qui éprouve des frissons », mais « qui donne le frisson, redoutable ». C'est ainsi que cremeteux signifie à la fois lat. tremens et tremendus.

¹ Je suis toujours dans l'incertitude sur le rapport étymologique entre a. fr. froier = n. fr. frayer, lat. fricare, et a. fr. froer, rompre, briser. Ce dernier est-il identique avec le premier ? J'en doute; mais ce qui sûr est, c'est qu'il ne peut être rattaché ni à fragere frangere, ni au part. fractus.

Pattorx, auj. à Liège froileus. à Namer frileux. = fr. frileux, qui frissenne, 20954 : Quant Charle entrat en Ays. qui mos asseix fruisux Pour la fivre qu'il at... — Forme mouillée fruitoux v. ci-dessus. ep. a. fr. frilleus à cléé de frileus.

FRUMETEUS, VOY. fremeteus.

FUER (pron. feur), fourrage, foin. 29554 : fuer et avaine. - Bonne forme française p. four.

Pure, fuite, 6586: En fuy (1. fuye) sont torneis; 4539: En fuyes 1. fuyes) est torneis.

Fusen, pisser? cacare? 2846: Chu c'on feit al basse chambre en san ventre fait at, Ensi dedens le ventre de sa meire fuisat. — Je rapproche ce verbe de fusiel, que j'ai interprété dans mon Gloss. de Froissart. d'abord. p. 274. par « culus », puis au suppl., p. 495, par « penis ». En faveur du dernier sens j'allèguerai l'expression « jouer du fuisel » dans Baud. de Seb. I. 82, v. 675, et l'all. fisel (voy. Grimm et Schmeller). Par contre, dans le Dictionarius de Jean de Garlande, longaon (gros intestin) est glosé (dans le manuscrit de Lille) par fuisel (voy. ma Lexicographie latine, p. 42).

Funeus, emporté, têtu, rebelle, 3208 : onques n'avoit troveit Peule si très fumeut (sic).

— Voy. Gloss. de Froissart.

Funier, fumer, 34588 : Elle (la fresque legne) ne pooit ardre, mains fortement fismie.

Fumire, fumier (ier, pron. ir), fumée, 37011, II, 10141. Voy. mon Gloss. de Froissart, v°. fumière.

Fus (= [ust + s], propr. [ût, souche, puis origine, 28846 : Que maintes gens ont dit estre de povre [us Et de petit linage avoit esteit conchus.

Fur', forme et prononciation wall. de fuite, II, 1887 : la fut at comenchiet. — L'éditeur ne comprend pas et propose de corriger le fait.

G

Gadès, 36631: Là renforchat l'estour sens joie ne gadès. — Quid? Sans doute un synon. de joie; Bormans propose gabès — gabois; peut-être faut-il gaudès, du thème gaud de lat. gaudere (wall. si gaudi).

GADIN, gadine, voy. gaudin, gaudine.

- GAGEIT, engagé, encouragé, 29289 : Et Piron li Heirmite qui les autre at gageit.
- GAINGNE, gangne, fém., gain, profit, 64, 23678 (à mult grant gaingne), 35188 (tout est alée la gangne), 38750 : Car ne puit de sa gangne luy estre soustenus; mouvement d'affaires, 8190 : il y prist teile gangne.
- GAINGNIER, parvenir à, 38057 : Le chasteal a gaingniet. Littré n'a pas d'exemple de cette acception de gagner remontant au delà du xv° siècle.
- GAITIER, voir, II, 10519: Et quant chis de la vilhe ont la chouse gaitiet.
- Galtz, gelée, sauce gelée, 14452: dedans la galée Li ot mis le vinin; bourbier, 18610: Li teiste li gettat tot enmi la galée (Borgnet: « parmi les combattants »!); metre en galée, fig. déconfire, 11738: Diestre et seneistre ocist et met tot en galée; cp. les art. composte et confiture.
- GALEIR, geler, 13618; forme mouillée, galhier 9144: A Noiel, quant bin galhe.
- Galeois (forme trissyllabique irrégulière), galois, épithète honorable, fort, robuste, vaillant, vénérable, 28995: En honour sain Mathieir l'apostle galeois; 38836: Et la menue gens et li valhans galois Boyvent de la godalle. Nos mots sont synonymes, mais étymologiquement distincts, de galhart (gaillard), 1951: Jesus, ly rois galhars.
- GALHE, wall. mod. geie (voy. Grandgagnage I, 252), noix, 1611, 5986.
- GANCHIR, se tourner vers, = quenchir? 4887: Si com il puet ganchiere.
- GAOLLE (fr. geòle), chambre, 37507: Quant Henry de Lovain... Voit que ly empereir entrat en sa gaolle (cp. 37502, en sa chambre est entreis). Estre de la gaolle de, être sous la dépendance, 1995: Jusqu'en Boëme (— même la Bohême) ausi astoit de sa gaolle. Cage d'oiseau, 12693: com oeseal (l. ouseal) en gaolle.
- GARDEIR, se garder, II, 6526: Li nobles se tinrent... Par dedens leurs hosteis, en gardant de griés haire, Et trestout li pueples se gardat de meffaire.
- GARDINE, campagne, 30347: tot parmi la g.; 35798: de Hesbain la gardine. Voy. gart.
- GARIOLE, petit lieu de retraite, 8284: Et n'y avoit maison, castials ne gariolle. Dim. de garite, garie.
- GARISON, richesse (pr. provisions), 24853: De celle garison onque un seul denier n'oit.

- GARNACHE, toge, robe, 4945: Ly uns prent son capel, ly altre sa garnache; 32745: Ces brongnes desquiroit ensi que viez g. Ital. guarnaccia, esp. garnacha.
- GARNISON, provisions, 26163: La garnison le cuens de Lovain at rechiet, Aus Ligois le depart, qui l'ont buit et mengiet.
- GART, primitif de gardin, gardine, champ, campagne, 1115: Je suis Tongris de Rens qui par dessus le gart Ay rescossé vo corps et vo gens les trois quart (Borgnet traduit: malgré la garde!); 8967: Trestout gettat à terre tot par desous (l. desus) le gart; 32629: l'aige qui court trestout entour les gars.
- GAUDINE, aussi gadine; terrain boisé, puis champ en général; 3908: Diestre et seniestre ocist et gette en la gaudine (B. confond gaudine et gardine); 24262: Li estour enforchoit tout parmi la g.; 32279: Tout gette en la g. Forme gadine (élision de l radical dans le thème galt), 31330: Le cervel li espant par dessus la gadine; 37830: sus la g. (Bormans aussi identifie à tort gadine et gardine). Aussi les formes masc. gaudin, gadin, p. ex. II, 2601: Eustause et Harsta... venoit par les gaudins; ib. 1862: tout parmi le gadin (écrit gadien). Je rappelle que ces mots dérivent de gualt, gaut all. wald (bois).
- GAUDINE, quid? II, 1681: O luy avoit la flour de tout[e] la gaudine; II, 4346: [Et i fut] li conte de Louz à mult noble gaudine. Bande, troupe, armée? Cp. ital. gualdana, troupe d'éclaireurs, sur lequel voy. Diez, IIa et Du Cange.
- Gendre, = fr. genre; lignée (sens généalogique), 30624: L'unne est de l'autre gendre (l'une est issue de l'autre).
- General, noble, distingué, lat. generosus, 31160: Et fut une grant docteur de loy mult generals.
- Genteit, gentillesse, 17658: tu m'as fait grant genteis. Pour genteteit, comme chasté p. chasteté, duché p. ducheté.
- \*Gereteit, 27029 : Or avint ilh en l'an xxxv, sens gereteis. Lisez sens griéteit, sans difficulté (cheville d'affirmation).
- \*Germache, 27208: Et puis sont assembleis, là ot maintes germache; 32740: Et Eirnekins Malhars... Ochioit Braibechons, mult faisoit de germache. Quid? Borgnet ne fait aucune remarque; Bormans, par contre, propose de lire grevache. Je pense qu'il a raison, cp. 4931: Forment olt à soffrir en marche de grevache. Modification arbitraire de grevanche.

- Germeal, jumeau, 26124: Thiry li germealz; 32019: frere germeals. Forme encore en usage; de gemellus, sous l'influence de germanus.
- Gesine, halte, repos, 26337: Li remanans s'en fuit sains faire autre gesine; accouchement, 22284: En l'honneur Nostre Dame qui fist de Dieu gesine; couche (assemblage de choses couchées), 1085: là ot mainte gesine De corps.
- Giest (pron. gist), fr. git, 2242: Car trop me giest en cuer; aussi réfl., 2594: Ensi com il fust mors, se giest sens redrechier. Lisez giet p. giit, 4125, comme l'indique la rime, qui est en iet; toutesois, cette forme de présent constitue une anomalie, l's étant radical.
- Gier, part. passé de gesir, II, 11680 : gisoit et avoit giet Deis le temps qu'il morut. La bonne forme est jut; cp. rechiet p. rechut et sembl.
- Gieste, peuple, race, 4207, 10354 (la g. anticrist); famille, lignée, 5109 (de noble g.); 24835; 12262: Dont ilh issit trois giestes (on a imprimé gesles). Le v. 22668 est évidemment altéré: En l'an ... Trespassat de cel siecle sains Wibier l'excellent De Gemblouz fundateur et la gieste vorement. Voici comment l'éditeur remédie à l'altération: « il faut substituer dit la grande aux mots et la gieste ». Ce serait replonger le vers dans une obscurité plus prosonde encore. Il s'agit simplement de lire: et là giest (= et c'est là qu'il git), voy. pl. h. giest. Corrigeons encore le v. 10094: Que tout parmi le cuer le sier trenchant à gieste en lisant agieste (se loge), voy. agiester.
- GISTEL, 24795: Puis prens (lisez prent) une malhe erant de fier par le gistel. Borgnet y voit un dérivé de gist, lien, attache, qu'il trouve dans Roquefort, et traduit: par le manche. Notez que Roquefort ne donne pas GIST, mais gies, giet (— jet). Quant à moi, je ne connais pas le mot et je renonce à en préciser la valeur.
- GLAI, bruit; demener grant glay, 585; avoir grant glay, prendre de grands airs, 16400; bruit, renommée, 18758: si leur revint le glay; 6895: De che monde serat une (c'est-à-dire une cité) de plus grant glay. Je trouve clai dans le même sens; Baud. de Seb., II, p. 136, v. 402: Et Baudewins passe outre, qui demaine grant clai.
- GLAI, propr. lieu planté de glaïeuls, puis champ en général, 4220 : Quant les perchoit à champs rengiés desus le glay; 11025 : chevalchant sus le glay. Glaïeul, comme pièce d'armoirie, 13953 : Qui d'argent et d'azure avoit bourleit le glay.

<sup>&#</sup>x27;M. le professeur Le Roy est tenté d'y voir l'all. gestell, monture; il a peut-être rencontré juste, mais je doute que le mot all. ait jamais été appliqué au fût d'une arme et que le wallon présente d'autres cas d'application du préfixe all. ge.

- britter. 10520: un angle glatissans; 10374: elle (la croche) glatist Del propre same l'evesque; 20111: en fietre glatissans Fut enfermeis et mis. Même mot que glatir, faire du bruit; transport de l'ordre auditif à l'ordre visuel (cp. l'origine de fr. éclater). On dit encore en wallon riglati, resplendir.
- GLAUTIR, aboyer, 1836. Même mot, étymologiquement parlant, que le précédent.
- GLACHIER, glisser (mot répandu qui nous a laissé le subst. glacis), II, 1632 : et à la terre glache. Aussi glichier, 569 : Jusques en pis li est li brans d'achier glichies; 20306 : La terre en est glichante; II, 4182 : à terre se lait li cuens Guion glichier.
- GODALLE, bière, 38837 : Boivent de la g. et le forte cervois.
- GOHELHIER (se), s'amuser, perdre son temps, 14729: Al Danois demandat pour quoy là se gohelhe. Le h sert à effacer l'hiatus; goëlhier est peut-être identique avec godailler et avec gouailler (wall. guaii), qui tous paraissent tenir du lat. gaudere (fr. goïr, joïr, jouir).
- Gois (à leur), à leur goût, gré, 37262. Modification régulière de gost, goust.
- GOLOTE, désir, 6407 : Que Mes des Sarasins astoit en grant golote (était fort convoitée).

   Substantif appartenant à la même famille que golouser, convoiter.
- Golouseir, désirer, convoiter; ce verbe, si fréquent chez les trouvères, prend dans la Geste la valeur de « admirer »; 5690 : A noble roy franchois, qui (= que) si forment golouse; 18675 : mult le vont goloseir, Disant qu'en monde n'at nul plus bel bachelier. Au v. 11541 il est question d'un fiertre de cuivre rose doré au dehors, fais de pires renouse, et on ajoute : Et dedens fut tous roge qui fut sen le golouse. Ce dernier vers est difficile à comprendre. Le deuxième hémistiche paraît une exclamation et dire : « qui fut sans l'admirer! »; mais dans ce cas il faut changer sen en ne. Borgnet interprète ainsi: Le fiertre était de cuivre doré au dehors pour tromper le public, mais au dedans rouge, c'est-à-dire dans son état naturel, donc « sans la tromperie » ; pour lui, golouse est = goliardie, fausseté, tromperie (Roquefort). Je ne partage pas son avis. On identifie généralement golouser avec jalouser; c'est une erreur, voy. mon Gloss. de Froissart.
- Gonart, 1942: [Après la mort d'Auguste] Empereur fut ses fils Tyberius gonart. Comment expliquer cette épithète gonart ou gouart?
- Goniel, masc., = fem. gonelle, robe, 18637: Olivier voit son sanc contreval son goniel.

- Gordine, rideau, dais, 24251: [le comte mort] Ont auz loges porteis paisiblement entreauz Desouz une gordine; II, 11201: le roy sor (soz?) la g. seioit; tente, 18797, 20547, II, 5126, ib. 5928; abri, protection, sauvegarde, 10852: De corps qui n'ont point d'armes (corps inanimés) gisans là sans g,; 22282: La ix (abbie) est frairine, Nostre Dame à Namure la tient en ces (l. sa) g.; 35142: Vous aveis mon honour, qui me faisoit g.; 37828: [L'empereur] m'at osteit la g. De sanc (du sang, de ma parenté avec lui). Le mot paraît faux p. gardine 11862: Que bin en at xL getteit en la gordine.
- Gorr, creux d'eau naturel ou artificiel où l'on prend le poisson, 21776: Neis plus ne le flichat qu'un castelet ou gors (qu'un réservoir au fond du gort). Prov. gorc, a. fr. aussi gour, du lat. gurges (voy. Diez).
- Gos, 3726: Fel et orguilheus fut plus que ne soit uns gos; 16514: Or ai la trahison trovée dont chis gos Seront trestous destruis. Quid? Borgnet ne dit rien au premier endroit; au second, il suppose une faute p. glos. Pour moi, j'hésite entre got (goth), terme d'injure, et gos, gous, chien. Quant à ce dernier, je rappelle Baud. de Condé, Conte des hiraus, 269 (p. 161 de mon édition): Car ensi con uns gous au prosne Hauce et me giete une ramprosne; Jean de Condé, p. 71, v. 720: Mastins et gouces et grans viautres (mon texte porte erronément gons et gonces). Cp. wall. go (Grandgagnage, I, 234).
- GOUHILHIER, 1843: Jusqu'à une fontaine se vint où soy gonhilhe (sic). L'éditeur est embarrassé et pense qu'il faut lire genilhe (s'agenouille). Puis il nous dit que le manuscrit Br. a gohille « ce qui se rapproche de goiart, gai et de gogayer, se réjouir ». La variante devait lui suggérer la correction gouhilhe, car, en effet, nous avons à faire à gouhilhier gohelhier, dont il est fait mention plus haut.
- Governera, pourvoir à sa subsistance, 799: Et terre pour gaingnier de quoy governeront.

   Donc pour se gouverner; c'est ainsi que la langue actuelle a conservé partir au sens de se partir; cp. mouvoir, tourner et autres.
- GOVERNEMENT, manière de se conduire, II, 4941: Che fut mult grant damage... Que chis Henris ne fut d'altre q. Aussi governanche, II, 5157.
- Grain = graindre, plus grand, 15139 : Pour Johan sont dolens qui d'eauz astoit li grain; 17718 : Oliviers de Viane, de proèche li grains.
- Graine, garance, 32451: vermeauz que graine.
- Gravier, sable, grève; en gravier, locution jointe à des noms de localités, au bord de l'eau, ainsi Maline en gr., 6797, Bretangne en gr. 7985.

- Gran, accorder, agréer, 34194 : ains le furent greant.
- GREIT, degré, 181: Et ses heures (hoirs, héritiers) après jusqu'al septieme greit.
- GRENU = crenu, 33616: si brochat les dois biestes grenues.
- GRESELHE, gravier, 10166 : qui gisent par desus le gr. Grêle, grésil, 14740 : Car bin voit que li mals plus felon que gresselhe Li vient.
- GREFTEIT, peine, contrariété, 36099: mult les fist de gr. Aussi écrit greteit II, 9974: où trouvat la greteit. Bormans corrige ici grieteit en supprimant l'article, d'où il faut conclure qu'il prononce grie-teit, ce qui est une erreur; ce mot se prononce griéteit, en deux syllabes, comme pouvaient le lui apprendre grieteit 36582, griesteit 38964, qu'il faut corriger par griefteit. Voy. aussi gereteit.
- GREVACHE, peine, 4931. Voy. sous germache et grimache (formes corrompues).
- GRIE (chire), 27584: De duc de Loherainne Godefroit chire grie. Quid? chagrin, sévère? Quelle que soit la signification, grie ne peut pas avoir de rapport étymologique avec grief, griève, mais vu la fréquente permutation entre les suffixes ie et ise (cp. antie, antise), grie pourrait, par analogie, équivaloir à grise.
- GRIFFANGNE, redoutable, imposant, 3787: Leur citeit refait ont plus forte et plus gr.; 8181: Une vilhete y at qui fut asseis gr. (importante); 12556: qui la chire ot griffangne.
- Griffon, sens figuré, homme vaillant, II, 4083 : Le baniere l'evesque portarent il griffons : Ce fut Rause de Preis et Johan li secons, Freres Radus de Preis.
- GRIGEUX, grec, 3670: moines i ot grigeux. Finale wallonne eux ois; au vers suivant, hors rime, grigois.
- \* Grimache, situation critique, embarras, II, 1643: Eustause de Hersta voit mult bin la grimache. M'est avis que l'original porte gruvache, forme modifiée (u p. e atone devant une labiale) de grevache.
- GRINGNEUX, oux, facheux, 1231, 20939: Le fais de Ronchevals ne fut pais si gringnoux; faché, irrité, 28036.
- GRISOLLE? 7648: qui tremble que grisolle. Selon B., grêle; mais la grêle tremblet-elle? Je pense qu'il s'agit plutôt du peuplier tremble; ep. grisaille, peuplier blanc (Jaubert, Glossaire du centre de la France).

- GRISOLLE, masc., 12699: A cel temps que je dis, paiens de Tournesolle.... Ont forment dobteit Charle et son ruste grisolle. Quid? B. conjecture, en invoquant le mot grisilio (menottes) dans Du Cange, « sa rude main de fer ». C'est plus que problématique; je préfère voir dans grisolle la désignation du cheval de Charlemagne. Donc grisel.
- GROGNON (A), en grognant, 19286 : Quant Broiefort (cheval) le voit, si hennit à bandon, En la presse se fiert et si mort à grognon Et des piés regetoit.
- GRONCHIER, grogner, récriminer, II, 11132 : Mais que valt li gronchier? Grouchier serait bon aussi.
- \*Grons, 32357: Se vous doit suffier... Que je die le grons. Lisez grous gros ( « que je raconte le gros des événements, sans les détails). L'éditeur aussi propose gros.
- \* GROSSELET, 9158: La barbe ot grosselet. Selon B., « assez forte ». Comme la prose dit que le personnage en question était roseal de barbe, je corrige rosselete.
- Gubernations, pouvoirs, II, 11868: Toutes liberteis, francieses et gubernations (vers mal fait).
- Guier à terre, pr. guider, diriger, 444 : Surcis, neis et balevre à terre li guia.
- Guilhe (aleir en), se divertir? 1829: Li vint en volenteit une jour d'aleir en guilhe En bois et en riviere. B. traduit conjecturalement en guilhe par déguisé. Je préfère ma proposition; guilhe, peut fort bien, du sens « tromperie », avoir dégagé celui de passe-temps, divertissement.
- Guloie, 18962: Adont son esclaminne vestit et le guloie Et met l'esquerpe al col et le bordon palmoie. Quid? Sclon B., gibecière; gulle dans Roquesort. Il n'est guère probable que le personnage en question ait mis à la sois une gibecière et une esquerpe (poche). Il se peut donc que nous ayons affaire à quelque dérivé de gula, gueule, gorge (cp. prov. golar, gorgerin) et qu'il s'agisse d'une collerette ou gorgerette, mais il est admissible aussi, et plus probable, que guloie soit un verbe, dérivé de gula « pars vestis seu togae superior qua caput immittitur », et qu'il faille traduire « et passe la tête à travers » 1.
- \*Gunchist, il esquive le coup, II, 1727; probablement une erreur du scribe p. ganchist ou guenchist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je n'oserais interpréter gulois par capuchon en le rapportant à cuculla, que me signale M. Le Roy, non pas à cause de l'aphérèse du cu et de l'initiale g (cp. gourds de cucurbita), mais à cause de la finale ois.

- HABREGON, cotte de mailles, dimin. de hauberc, haubert; aussi habrigon 3529. Par métonymie homme d'armes, II, 2557 : Adont.... Se sont partis de Treit une habregons. B. explique l'emploi du mot par le besoin de la rime et pense qu'il faudrait habregiés; comme si notre auteur était étranger aux figures de rhétorique les plus usuelles. Pourquoi pas aussi bien cottes d'armes, que lances, écus, etc.?
- HACHE, verbe, subj. de haïr, 27214: Cuy ilh ataint al cop, bins mostre qu'il le hache. Forme normale de l'ancienne grammaire, qui n'appliquait pas encore la conjugaison inchoative au verbe haïr.
- HACHIER, hausser, lever (à p. al ou au est constant chez notre auteur), 446 : S'a l'espée hachie; II, 10516 : Lendemain à matin que soleal ert hachies.
- HACHINT (t parasite), hachis, carnage, 34023: Droit vers Builhon s'en vont pour venir al hachint. Bormans, inutilement, propose de lire hustint.
- HACUTIN, 28210: Defenses (et) barbakaines et sifais hacutins Avoit tot fait refaire, qu'ilh n'y espargnat rins. Le mot sifais (semblables) indique clairement qu'il s'agit d'ouvrages de fortification, et non de haquebutes, comme dit B., mais le sens exact du mot m'échappe.
- \*Haidis, 4236: Que tos les plus haidis erant reculeront. Corrigez hardis.
- HAIRE, peine, douleur; 125: Morut dedens la crois à paine et à grief haire; 10616: Alpaiis qui ot fait en paiis si grief haire; II, 3640, ib., 9525. Ce mot si connu a fait commettre à B. d'étonnantes méprises; au v. 2953 (Sor l'an 93 olt sains Materne grant haire, Une maladie olt...), il dit que le mot est pour haie, secours, assistance; d'ailleurs haie est une forme de mauvais aloi p. aïe (aide). Au v. 5467 (Car trop seroit grief haire D'assegier ver la mere), il a recours à un mot aire, état, entreprise, que personne ne connaît. Bormans aussi me semble s'être mépris sur le sens de à haire au v. II, 9162 (por morir à haire.... ne paieront l'argent); non pas « à la corde », mais « douloureusement ».
- HAIRE, quid ? 9167: Que rins ne vient à Huy qui valhe une haire. Ce mot peut représenter, selon les habitudes de notre texte, le fr. hart, corde, et je m'en tiendrai à cette explication, car je n'oserais proposer ni l'angl. hare (hase, lièvre), ni l'all.

- haar (cheveu). Le mot est plus obscur encore v. 31072, où il est parlé de prodiges arrivés à Liége: Et la (l. Une?) femme meïsmes ot une polhe vaire Qui avoit des pouchins issus hors de la haire; Ly une avoit un piés. Serait-ce le wallon moderne haie fr. écaille, pourvu d'un r épenthétique?
- \*Haloiers, 24271: Hesbengnons et Ligois.... Detrenchent ches haloiers comme une pliche herminne. Au lieu d'accepter la conjecture de l'éditeur: « pour aloiés, alliés », corrigez halbiers, ce qui donne le sens voulu et rétablit la mesure.
- \*Halton, II, 4429: Ensiment demorat Liege et tout le reon En pais, car n'at entour voisin tant soit de halton, Qui contre l'evesque oise movoir nulle tenchon. C'est bien ici que l'éditeur aurait du tacher d'éclairer ses lecteurs, mais il se tait absolument. Inintelligible tel qu'il nous est présenté, ce passage s'éclaireit sans difficulté en élaguant le de devant halton, qui contrarie la mesure, et en faisant deux mots de halton; tant soit halt on (= hom) signifiera: quelque puissant qu'il soit.
- HALTOUR employé comme adjectif, II, 9443 : Ensi dient Ligois, puis ont fait cris haltours.
- Hamedier, barricader, II, 9804 : Hamediés (impératif) les ruelles des (l. de) chaynes et lesons. Voy. le mot suivant.
- Hameide, barre, 37521: Une hameide prent qui estoit de beolle. Voy. sur ce mot Grandgagnage, d'abord I, 270 v° hamaite, puis Gloss. de l'anc. wall. II, 604 v° hamende (et ma note). L'origine du mot reste obscure; peut-ètre de la famille de l'all. hemmen, obstruer, enrayer (une roue), etc.
- HANCHE, 34444: A vi liwes de là, en Bealmont sur le hanche Des vilhez c'on appelle partot « les vilhez franche ». « Flanc, côté », demande Bormans; je fais de même, car le sens l'appelle.
- HANEPIER, crane, 38312: L'un tranche le musel, l'autre le hanepier. Non pas « poitrine », comme dit Bormans.
- HANGNIER, attaquer, 1072: Là comenchat hestour, li unc l'autre mult hangne; 3749: affin qu'on ne les hangne; 18986: Basin si est unc leire qui tous proid'homme hangne; II, 11265: Li duc, ensi que croy, trestout le monde hangne (Bormans traduit, comme Borgnet ad 1072, par hait, ce qui est impossible); clabauder, murmurer, 12540: De quoy li commun puple sus le clergie hangne; 22716: La maisnie l'evesque contre tel chouse hangne. A. fr. hargner, se quereller; en wallon actuel, hagni, mordre; voy. mon Dictionnaire ve hargner.

- 'Hansage, II, 8512: Et por vous mettre en pais et osteir le hansage. Corrigez hausage (arrogance), correction proposée aussi par l'éditeur.
- Hanteir, demeurer, 10249: En l'abbie de Blise avoit Flandris hantiés. Je cite ce mot à cause de la mauvaise forme hantiés (p. hanteis), forme déterminée par la rime.
- Hantie hantise, fréquentation, relations amicales, II, 1083: Car la vostre hantie ne vuelhe plus nient.
- HARDILECHE, hardiesse, II, 11319 (hardileche et corage).
- HARIPAS, 4027: Plus de XL en at geteit en haripas. Quid?
- HASAIRE hasart; 2417: Vous asteis un cokaire Qui contre les Tongrois cuydiés getteir hasaire (courir les chances d'une lutte). B. s'est tout à fait mépris, « faire peine ou injure », de haser, insulter, qu'il a puisé dans Roquefort.
- HASART, situation critique, danger, 19724: Quant Johan de Lanchon perchoit si gros hasart. Selon B. homme téméraire!
- HATIPLÈS, coup, 7152: Cis vont parmy les rens donnant grans hatiplès. Je retrouve ce mot avec les modifications suivantes: hatipel 8909, 10862, 18629, 32410, hatipal II, 8181, hatipès 36650, hautipès 14497, hatiplas 12918, 17460, 30307, haltipas II, 10557, hatipas 1700; enfin hatinel (sans doute un lapsus) 27241. Je ne saurais rien dire sur l'origine de ce mot. Hatiplat se trouve dans un ancien fabliau cité par Roquefort.
- HAUSIN, 6568: [Rentes] sus jardins, Terres herules, preis, vilhes, maisons, hausins, Que tenoient barons. Quid? Y aurait-il là quelque dérivé du germanique haus, house, huis (maison)? La voyelle radicale au m'en fait douter. Le haus consigné par Roquefort d'après Borel est problématique.
- Heirchier, tirer, trainer, 31104: et si le (le bateau) sont heirchiés Trestout oultre le pont.

   Ce verbe, particulièrement liégeois, serait, selon Grandgagnage, 1, 295, v° hierchi, le représentant du lat. herpicare, trainer la herse.
- Heit, haine; prendre en h., 14930; forme wall. de l'a. fr. hé.
- HERABLE = arable, II, 1258 (la terre h.), ib. 5757. Au v. 6568: terres herules, lisez ou heraules, ou herables. Cependant la forme herule est attestée par divers textes, voy. la note 6 ad t. V, p. 402.

HERAINE, voy. eraine.

HERULE, voy. herable.

HEUR, heure, = fr. hoir, héritier, 181, 500; variantes: hore 22575, hoir 35556.

- Hie, effort; à grant h. 3420; par nulle h. II, 6748; à une hie, d'un seul mouvement, par tous à la fois, 34572: Atant en y alat v° à une hie; II, 10451: Là oit sovent lanchiet à mure (= au mur) à une hie.
- Hine, écliarde, éclat de bois, 38880: Que tot le remannant n'at perdut une hyne De trestout l'iretage (d'après Bormans, une cavale); II, 3132: mais ne valt une hine (le texte imprimé a, contre la rime, higne, que Borgnet explique par hogne, écaille de noix). Hine est = hène du liégeois actuel et répond, d'après les lois de la phonétique wallonne, et comme l'a très bien établi Grandgagnage, à l'all. schiene, néerl. scheen, mince feuille de bois ou de métal, éclisse; on orthographiait anciennement xhine.
- Hiner, fendre, 8857: de l'espée les hine; neutre, se détacher? 37821 [Un porteur de torche fit un mouvement brusque] si que la chire hinne Toute chaude et ardente et mult bin s'arachine Sus la tieste Henry. Au premier cas, Borgnet traduit « presse, fatigue », en se fondant sur l'art. henger de Roquefort; au second, Bormans, rappelant que la prose porte gotat, traduit par « tombe ». Je vois les deux fois dans hiner le dérivé de hine, chose mince, écharde, éclat; une fois, au sens actif de trancher, fendre, puis, au sens neutre, se détacher, éclater; ce verbe est encore fort en usage dans la contrée (voy. Grandgagnage et Forir).
- HIRETAGE (en), loc., pour toujours, 37223 : bon ouvrage ferme, qui soit en h., Ont fait.
- Hisdrin, s'effrayer, II, 12386: Teile tempeiste mainent que cascons en hisdoit.
- \*Histoir, 656: Là prist à son cheval une teile histoir, Qu'il soy met à fuir. Corrigez hisdoir hisdour, frayeur.
- Hodure, garde ou poignée de l'épée, voy. enhodure, 19155 : onques... puis qu'elle tient le hodure De l'espée promirs.
- Hoir heure, 37975 : Si font leur escuwier aleir devant une hoir (les font précéder d'une heure). Voyez aussi sous oir.
- Holle, coup, 37522 : Une hameide prent qui astoit de beolle, Vers Baldewin s'en vat pour donner une holle. Voy. le mot suiv. Bormans : râclée?

- Holler, frapper, pousser, 20265: Le cuer li passat outre et à terre le holle. En anc. fr. holler, houler, faire aller, pousser; voy. Grandgagnage, I, 301.
- HONGNE, coup, horion, 7134: Sor son hialme le fiert en donant teile hongne; 14512: et li done teil hougne.
- Hongne, monceau, 20188: Que c<sup>m</sup> hommes mist ensemble en une hongne. Wall. mod. hougnète, petit tas de foin. D'où vient ce mot?
- Honia, tourmenter, II, 3205 (il s'agit d'une famine) : li pueples fut honis Par (= dans) trestoute Allemangne.
- Honour, domaine, II, 3346 : [L'empereur] At mandeit tous ses prinches qui sont de son honour.
- HONTRIR, 17692: Ensi soy hontrissoit com(me) Basins enragie. Quid? Vers obscur. B. ne dit rien du premier hémistiche, et pour le second, qui est clair, il propose, sans nul égard pour la rime: Basin comme enragié.
- Hoques, II, 11778: Il a Huy en sa part, qui est uns gros hoques. Bormans: obstacle, hic? Non; hoquet signifie crochet, dimin. de hoc, angl. hook; l'auteur veut dire: « ce qui est un grand accroc ».
- Hornus, 4386: Une plaie ot en chief, qui lui fist conchivoir, Droit en temps de hornus, enferteit. Borgnet renvoie au passage correspondant de la prose (II, 49), où, se fondant sur l'all. hornung, il traduit sans hésiter notre mot par février. Malgré l'apparence de sa preuve, je n'accepte pas cette interprétation; d'abord parce que les études spéciales de Gachet ne lui ont pas fait découvrir cette dénomination du mois de février dans les textes wallons (Recherches, etc., p. 11), puis, parce que les mots ajoutés dans la prose au mot hornuf: « qui estoit malasiet et chauls », y sont contraires. J'identifie donc hornu avec hernu (mois de la moisson, août), sur lequel je me suis expliqué dans mon Gloss. de Froissart, et qui est resté inconnu même à Gachet.
- Hos, 17740: Atant prent l'esclaminne, le bordon et le hos. Borgnet « pour heuse », donc brodequin, bottine. C'est possible, bien que, dans ce cas, il faille admettre la sonorité de l's final. Je dois écarter hoc, crochet, crosse, parce qu'il n'est pas probable qu'on ait pris à la fois bourdon et crosse.
- Hosterin, Osterin, 11, 1454 : li cuens hosteriens (guerroyeur? demande l'éditeur), ib. 1854, 1864; cp. 29454 et 11, 1652 : sa gens osterine.

Hour, anc. wall. xhour, chœur d'église, 6931, 31060. Au v. 11526, cuer; 38585 : Tout enmi le moustier fut fais li hours notable, C'on appelle le cuer pour le plus agreable (jeu de mots entre cœur et chœur).

Hour, heure, 18201: à cel hour; cp. hoir.

Hourdeir, établir sur un échafaud, une estrade, 33858 : Et fut (le fiertre) en une nave benignement hourdeis.

HUBETTE, partie de la coiffure, 6133 : Que heame et coeffe trenche et la hubette franche.

Quid exactement? On connaît huvette.

HUCHIER, appeler; au sens de pourvoir d'un nom, nommer, 5252 : L'englise Sains-Menge si le voit (vuit ou volt?) on huchire.

HUCONGNE (chose de peu de valeur), 17969 : qui valhe une hucongne. — Quid?

Huël, criaillerie, bruit (de huer), II, 8175: Ly unc encontre l'autre demoinent grant huël.

Huéz, réputation, 39052 : homme de grant huée. — Cp. cri, criée.

HUER, faire du tapage, fig. se glorifier, 33639 : de quoy li Barois hue.

Hus, 20981: Li pomeauz del espée est salhis hors del hus. — Selon B. = huis, porte, ici entrée du fourreau. Je n'en suis pas sùr; il faudrait voir le manuscrit. — Bus donnerait un sens plus satisfaisant; trou, cavité. — Hors del lius?

Hus, cri, bruit, 2666: Forte fut la batalhe et mervelheus li hus. — Selon B. = hustin, combat. Nullement, mais hu (de huer) + s.

\*Hus, 4588: Preudhons, sains et loyals fut et pastre de Hus. — L'éditeur imprime ainsi, croyant que Hus veut dire Huy; j'aurais, à sa place, imprimé dehus (dù, convenable, digne), cp. sehus p. seü, su, ehu — eü (eu).

HUSTINE, forme fém. de hustin, 35804, 38891.

<sup>1</sup> Cp. ma note ad Grandg. II, 611. Wall. xhour et lat. chorus ne correspondent pas, à mon avis, étymolo-giquement.

- IGNORANCHE (sens), cheville d'affirmation, = assurément, II, 5168 et 8432; sachiés sens ignoranche (pour sùr), II, 8447.
- INAGE, II, 11350: [Hanut fut brûlé de fond en comble], ne s'en fallit que le halle et l'image. « Image sainte, avec son église », observe Bormans avec raison, je pense.
- IMPENDRE, payer, 25987: Car hons astoit l'evesque, si qu'il devoit serviche à nostre evesque impendre.
- IMPETREIR, obtenir, 5951: Et al siege de Romme temprement l'impetroit; perpétrer? 5009: [Il leur dit que Tongre sera détruite par les Huns] Et tot por le pechiet qu'alcun Tongrois nuisart Ont impetreit obscure comme vilain coquart.
- IMPRESSION, presse, foule, II, 11734: l'impression de la gens.
- Incolle, 1996 (il s'agit de Jupille et du royaume de Tongre): Or en at departit une grande incolle Qui ains puis ne revint dedens son agricolle. « Incole (lat. incola, habitant), désignerait-il territoire? » demande B. Cela n'est pas admissible; nous avons affaire à un mot altéré ou mal lu; peut-être faut-il lire meolle (moelle) dans le sens figuré de substance, partie.
- Incontinenche, 1. subst., situation périlleuse, affaiblissement, 7017: Le paiis est perdus, dont la vostre excellenche Sciroit trop formenée, quant en vostre presenche Sciroit vostre vilhe... en teil incontinenche; 2. adverbe = incontinent, 21849, 23066, II, 9579 (tantoist incontinenche).
- Incourat, encourra, 37685: De sa terre le cache (qu'il le chasse), u tantoist *yncourat* son indignation.
- INCURE (faire), être lancé sur, II, 1729 : Sour le coul del (le) cheval fait l'espée incure

   Façon négligente de rendre lat. incursus.
- INCURIEUS, incurable, 28034 : Maladie at empris, fel et incurieuse.
- Indulgence, envie, désir, II, 8010 : Jamais dedens Hesbangne par neisune i. Ne revenront combattre. Ou bien : faiblesse, tolérance (de la part de l'ennemi)?

- INFLUENCHE, affluence, multitude, 21851: Vrai Dieu de gloire, qui par vostre excellenche Fesistes ciel et terre et toute l'i. Que par dedens on truve; II, 1387: où ot grant i. De Braibechons armeis; II, 8012, ear ilh at à presenche En Hesbangne trop valhans baron grant i.; rassemblement, 37909: si que tenche Li voloient là faire par leur male i.; concours, contribution? 27996: [L'évêque paya cette acquisition] de sa propre semenche Et del tressoir aussi substanche et influenche Des englieses trestoutes sens faire violenche, ui mars et L de fin or de Florenche. Passage d'un sens peu clair. D'influenche, abondamment, II, 4747: Et des biens del egliese que por sa marimenche At ensi rapineit et doneit d'i. A ses enfans bastars.
- Ingale, adv. également, de même; 8156 : trestos les ans ingale; aussi par ingal, 16747 :

  Nos barons sont entreauz conselhiet par i. Voy. aussi sous jugal.
- Iniquit, iniquité, 26961 : Lassiés vostre iniquit.
- Inobedienche, subst., négligence, inattention, II, 5731: Leur harnois ont lassiez par i.—
  Adj., manquant de respect, 23083: Et li evesque Eracle qui inobedienche Ne estre à cel martyr ne vuet en negligenche.— Cp. incontinenche p. incontinent.
- Instable, adj., établi, 11618: [L'évèque] Aloit prechant en Frise ù ot un roy instable Qui fut nommeis Guybart; 3756: L'origination ay dit especiable De quoy li Huenx vinrent, comment furent instables Jusqu'à temps Attila; endurci, fieffé, 16643: At parleit tot en halt comme une trahitre instable. Done, pour la valeur, non pas instabilis, mais instabilitus.
- Instablir, établir, 1253.
- Instablison, 423 : Si en ont del peour à cest instablison. « Ils eurent le dessous dans cette première affaire, à ce début de leur campagne » ?
- Instanche, juridiction, 37635: Que chilh de Rains le fache qui est fours de [l'] instanche L'empereur de Romme; intention, 13872: A l'instanche de Liege chis jugleour truant Ne dient fours que che qu'ilh vont adevinant; à une i., en un instant? ou d'un seul mouvement? II, 214: tous chis chevaliers Sont ferus en l'estour droit là à une instanche.
- \*Instichter, pousser, exciter (selon l'éditeur), II, 9732 : Ne sust Jehan de Pont, qui, pour sa desonour, Les instiche et ensourme à sorche et à vigour. Instichier ne peut représenter le lat. instiguer (instiguer), pas plus que satigare n'a pu pro-

- duire fatichier; à moins donc que cette forme n'ait été créée par l'auteur sous l'influence combinée du mot latin et du wallon stichi (pousser, sicher), qui est d'origine germanique, je soupçonne ici un nouveau cas de consusion entre u et n, et je pense que la vraie leçon est justiche au sens de « maîtrise, dirige ».
- Instruit, construit, 5508: Les murs de la citeit sont noblement instruis. Dans la mème laisse, les synonymes construit et astruit.
- Intention, pensée, II, 1497: Le mal que li dus nos at fait en traïson, Que vos l'aiez tousjours en vostre i.; opinion, assertion, ib., 7278: Et li sire d'Awans, qui son i. Devoit errant proveir, Fist adjorneir tesmons.
- Interposeire, définir, déclarer, 1540: En icel temps, singnours, je le vous interpouse (je vous en précise la date), v<sup>m</sup> c et lini; 8569: Et sains Thiars astoit à Treit qui interpouse Et desclarist mult bien à ses gens et reglouse Nostre vraie creanche.

   Terme forgé, paraît-il, sous l'influence concurrente de inter-préter et ex-poser.
- Intrecessionnelle, interceder, 4859: at fait son orison A l'apostle sains Pire qu'il intrecession (p. -onne) A roy de tot le monde.
- Intimeir, informer, avertir, 14919 : [Naime retournera auprès de Charle, pour le calmer]

  Et pour luy *intimeir* de son destruement S'ilh bannissoit les prinches.
- Introduit, enseigné, conseille, 9577: Or fut Pepins de dyable malement introduit.
- Invictueuz, invincible, II, 12146. Formation monstrueuse.
- IRACONGNE (prendre), se mettre en colère, 2945. Lat. iracundia.
- IREMOGNE, colère, 9600, 14515, 15776, 29560. Suffixe monia (cp. aegrimonia, acrimonia. parsimonia) substitué au classique cundia.
- IRETEIT, masc., héritage, du type hereditatus, 7504; le type hereditarium a donné iretire 6063, hiretier 6774.
- IROIR, = ireur 713; ireur 4981.
- Inois, fàché, = ireus, 8088. Iriés, 1419 (hors rime).
- Is = il + s, 5863: De Rains jusques à Trives n'avoit nuls rins fours is (hors lui). Cp. 9470, dans une laisse en ilh: D'Austrie et de Neustrie n'est nul singnours fors ilh.

- ISNEL, propr. prompt, de là : étourdi, inconsidéré, 35912 : Grant blamme, sens le dammage, reciut le cuen isneals; dégagé, agile, de manières élégantes, 34928 : A Saint Lambiert à Liege..... Mettoient leurs enfants pour estre plus isneals.
- IVRETONGNE, ivresse, rage, folic, 2944, 7159, 9580, 14515, 29359. Je pense qu'il faut lire partout ivrecongne (ep. iracongne.)

J

- JALANCHE, gelée, II, 4396 : par l'ivier de jalanche.
- Janar, 23565: jamar en dobtereis. Cheville d'affirmation: « gardez-vous d'en douter. » Rien de plus commun dans l'ancienne langue que la locution jà mar avec le futur pour rendre un impératif négatif. Cependant l'éditeur l'ignorait et s'est laissé entraîner à la note suivante: « Si ce n'est pas une faute, je dois dire que je n'ai jamais rencontré cette forme pour jamais. »
- Jans, II, 2840: Asseis avons affaire jans en sa region. B.: « jà, déjà »? Pour moi, je ne saisis pas autrement ce mot que comme une contraction de jà ens. « Nous avons déjà (jà) assez de besogne dans (ens en, combinaison usuelle) son pays. »
- Jasov (= jà soit), comme si, 708: Teil coroche at Tongris quant il entent la voix, Jasoy fust ilh ochis erramment d'un espois. Signification bien exceptionnelle.
- \* Jeraine, 29537: Si ot des autres tant que bin semble jeraine Ly sanc qui là coroit trestoute la serraine. Quid? Après avoir longtemps réfléchi sur ce mot insolite, j'ai fini par me convaincre que c'est le copiste qui m'a fait perdre du temps: lisez I eraine, c'est-à-dire un ou une eraine (ruisseau).
- Jieus, 3675: Barons, c'est sains Florens, qui ne sut onque jieus. Lisez onc joieus. On peut d'ailleurs admettre une sorme jieus (ep. anieus p. anoieus).
- Joincture, relations de famille, parenté, 22196 : Li noble duc d'Ardenne avoit noble j.;
   attenances, dépendances, 11, 2931 : et puis en ovreture Donat Huy et Muhault, atout[es] leurs joinctures A faus duc de Brabant.
- Joindiure, 30829: As bras l'ahiert Ogier, qui ot forte joindiure. Forme impossible; l. jointure; poignée? étreinte?

- JOINKIET, jonché, II, 10668, 10772; joinkie, jonchée, II, 3640.
- Joint, vif, alerte, 18641: Atant passat avant plus joins (le texte a joius) com arondel; élégant, II, 4846: lendemain vint plus joins, Vestus fut de dras d'oir; 32006: Plus jointement furent armeis li damoiseals Que ne soit en ses plommes un nobiles ouseals. Cp. Jean de Condé, II, p. 185, v. 548: Une damoisielle moult cointe, Qui plus iert qu'esmerillons jointe.
- \* Joste, 8807: Li oust s'en vont bruant li dus avecque sa joste. Pour comprendre, mettez une virgule après bruant, et lisez: avec s'ajoste (s'y joint).
- Josteir, frapper, 14540 : et Radus à honeure Le joste enmi le pis de trestout son poieure.

   Sens détourné de joster, combattre.
- Jours Mais, loc. adv., pour toujours, 11, 1421: Si en furent jours mais tous vituperieus.

   Expression insolite p. à toujours mais.
- Jouxhe, jouc, 624: la jouxhe sans rapel Ly at getteit en champ et toute la massel (mâchoire). Forme injustissable: xh, qui représente ss, sc, n'a pas de raison d'être. Lisez jouwe.
- \*Jugal, forme imaginaire appliquée par le copiste en différents endroits au lieu de ingal, égal; 4302: Mais tant furent Romans qu'il ne sont pas jugal (en nombre égal); [Pepin] Qui d'Austrie et Neustrie fut tous seuls roy jugal (à titre égal); 29025: [Je ne dirai plus rien sur ce sujet], li fais est trop jugals (indifférent?) Et si n'appartient pais à ces miens fais noveals; II, 6845. jugail (l. ingal); ib. 8318 jugaul (l. ingaul). Au v. 33131: Tout che qu'il y faloit et qui n'astoit jugals (en bon ordre) Trestot faisoit refaire l'éditeur, M. Bormans, a redressé en note la méprise de son copiste.
- Julle, juillet, 8155; ailleurs jules, 18112 (en mois c'on dist jules) ou julet, II, 12610.
- JUNET, juin, 38315; II, 13138.
- Juppeir, pousser des cris, II, 10135: Là oit forment juppeit et fait grant vasselage; actif, — escrier, II, 3514: Et Ligeois les juppent à une voix haltaine; ib. 9774: Qui les ont juppeit fors (fait sortir à force de cris). — Wallon jouper, joper. Voy. mon Gloss. de Froissart.
- Juste, adj., droit, opposé à courbe, 51184: jà n'en porés veoir Plus belle homme de lui, plus juste com yvoir. Au v. II, 8466: Que il n'avoit el monde de plus juste fierteit, il faut sans doute ruste.
- Juste, subst., cruche, II, 10257: Les vins sont emporteir cascuns dois juste ou trois. On dit encore à Liège juss pour broc, cruche. C'était d'abord le nom d'une mesure de liquide (voy. Du Cange, v° justa 2).

K

KETRAIT, voy. cutreit.

KUHENCHON, VOy. cusenchon.

Kuchies, = couchies, au sens de « arrêté, conclu », II, 7458 : Mie ne tient à plaindre, li fais n'est pas kuchies.

L

La = là où, 6986 : Les englieses defaites, là poioit apparoir, Fasoit redifier ; 7312, 13246, II, 6990.

LABOUREIR, s'efforcer, II, 3575 : Et l'evesque labour d'asalhir le chasteal.

LACHE, verbe, laisse, 4947: Jusqu'à sa chaire nue n'est il rins c'on li lache.

LACHENIER = lechenier (lectionarius), 27427. — Wall. mod. lesseni.

- LACHES, 20986: Et gistes, bans et laches hors de leurs lis (lieux) issus. Quid? B. allègue laische, barre de fer (ce mot est-il constaté?); j'y verrais plutôt le lat. laqueus, primitif supposé de laqueare, lambrisser, plafonner; donc lambris, plafond <sup>1</sup>.
- LACHIER, lier, garrotter (fr. mod. lacer), 30087: en prison lachies; refl., fig. s'engager, se résoudre, 12551: trestuis se sont lachies A che qu'il atendront que vous les envoiés Une evesque à vo greit. Quid, 24406: Puis a fait à Tuwin une chasteal bin lachies Qui fut fors et puissans? Ferme, solide? Ou s'agit-il ici du lat. laqueare lambrisser, décorer?
- \* Lachief, 10677: l'an vu° et in avecque lachief A xii jours de may. L'éditeur dit qu'il copie exactement, mais qu'il suppose une lacune. Il n'y a qu'à bien lire, et l'on se passera d'admettre une lacune. Voici ce que doit avoir écrit l'auteur: En l'an vu° et in avecq L à chief (avec 50 au bout, en ajoutant 50) 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laqueus, que je tiens pour le type de lache, doit, je pense, avoir eu la valeur de tignum, puisque laquearius équivalait à tignarius. Notre lache est donc prob. synonyme de gistes et de baus (c'est ainsi qu'il faut lire; il s'agit de bauc) qui l'accompagnent. — Issu hors de son lieu traduit litt. le fr. disloquer, propr. débolter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chief, dans un couplet en iet, est dans la règle.

- \*LADENGNE, verbe, 872: [Le roi Grégoire entre en Gaule] où mult de gens mehengne, Portant que Priant fut si viez, se ne ladengne. L'éditeur a beau nous dire que ladengne vaut laidenge (injurie), cela ne donne pas un sens satisfaisant. Lisez plutôt, sans changer un trait, se ne l'adengne (et il n'en fait aucun cas). Cette valeur d'adengnier ne fait pas doute.
- LAIDENGNIER = laidengier, injurier, ici réprimander, 16820 : Mais Naime par doucheur tous nos barons laidengne.
- LAISTEIT = lasté, làcheté (non pas « méchanceté, mauvais sentiments », comme dit l'éditeur), 35348 : Le conte le prisat, qui fut plains de lasteis.
- \* LAMBRURE, 29485 : vers luy s'en vat lambrure. Lisez : l'amblure, que tout le monde comprendra.
- LA MI (CHANTEIR), 6589 : Si vont la mi chantant, qui sont lour droite note. Je recueille cette intéressante expression ironique; elle doit être proverbiale et fait allusion à l'interjection las mi! <sup>1</sup>.

LANCHELIN, dard, javelot, 16344.

LANCHIER, neutre, presser, être urgent, 20603 : quant li besongne lanche.

- LANDOLLE, 20244: Or entrons en landolle! Quid? Serait-ce, demande l'éditeur, le baslat. landa, plaine, campagne? J'en doute; en lisant l'andolle, je suis tout aussi embarrassé. Il est difficile d'y voir un nom topographique. Le sens général du passage est: Entamons la lutte!
- Langne, non pas « bois », comme pense l'éditeur, mais lange, vêtement de laine, 18976 : Quant ont veiut Basin qui là gisoit en langne. Le mot se rapporte à l'esclaminne que portait Basin (18962).
- \* Langueur (maladie), II, 10265: Gut orent en langré, ors sont ilh mors tous frois.

   Bormans dit: = enlangré ou alangouré, alangui. Pour moi, je lis en langre (la césure tombant sur un e muet est un fait constant dans notre texte); quant au subst. langue ou langre, il peut se déduire, sinon de lat. languor (cas-sujet), du verbe languir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je la signale à M. Tobler, qui vient d'enrichir la philologie romane d'une dissertation aussi érudite qu'attrayante sur le langage couvert et le jeu de mots dans le discours ancien-français (Bulletins des séances de l'Académie de Berlin, 1882, XXVI, pp. 527-559).

LANSAGE. Le verbe lansagier est un terme de droit ancien généralement défini par : engager, hypothéquer, aliéner un immouble (l'origine n'en est pas connue, que je sache). Mais cette signification ne convient guère dans les cas où se présente chez notre auteur le subst. lansage, et que je vais passer en revue; 10014 : Nos cusins a ochis puis un an par follaige, Gallum et Rioldin, par son vilain lansaige; 31490: Mais ors est aultre fois esluis, com par lunsage; 37222: Et ont dessus (adverbe) leur murs enteit de teil lansage, Que bon ouvrage et ferme... Ont fait; 11, 10703: Tous (tous les prisonniers) furent fours lassiés, ensi com en lansage; 11, 7341: à che premier lansage Li sires de Warous oncq(ue) ne mostrat visage. — Parmi ces cinq cas, il n'y en a que deux, le deuxième et le quatrième, où je puisse trouver une signification se rattachant quelque peu à la valeur reçue du verbe lansagier, savoir « engagement pris, commun accord ». Pour les autres, je reste dans l'obscurité: peut-être faut-il lire lausage, que l'on pourrait expliquer, au premier exemple, par tromperie, guet-apens, au troisième, par « d'une façon digne d'éloge », et enfin, au dernier, par « à ce premier acte d'éclat ». Je trouve, en effet, lausaige, employé avec la valeur de tromperie, II, 248 (p. 587): Car je vous en diray veriteit sens lausaige. Mais l'emploi de au p. o me rend ce mot suspect, et il se peut tout aussi bien qu'il faille lire dans ce dernier passage sens lansaige = sans engagement pris. - En définitive, toutes ces difficultés me font prendre un dernier parti : c'est de substituer tant à lansage qu'à lausage le mot hausage, qui convient partout, soit avec le sens propre « hauteur » (57222), soit avec celui de hauteur, arrogance, vanterie ou celui de prouesse, acte d'éclat. H n'était pas rigoureusement aspiré dans l'ancienne langue, ce qui autoriserait à prendre l'ausage pour le hausage (voy. hausage); le plus naturel, toutesois, c'est d'admettre une faute de lecture : lansage p. hausage.

- Lansegiet, investi, possesseur, 8571: Et Hildriche astoit d'Austrie lansegiés. Voy. l'art. préc., et Grandgagnage, II, 613.
- LAPIDEIR, = anc. dilapider, dévaster, 27682 : En Henau sont entreis, qu'il ont mult lapidée.
- Large, subst., étendue, durée, II, 10707 : Se dedans les 11 ans que li triwe ot de large, La pais n'est ordonnée.....
- Las, lacs, mailles, 32706: si covient qu'ilh en salhe Ly sanc parmi les las. Non pas « liens », comme traduit Bormans; il s'agit du haubert.
- LASQUETEIT (sens), 3170, cheville d'affirmation, imitée de sens faintise.
- Lassier (se), se relâcher, 33167 : et puis après ne se vorat lassier; s'abstenir, 33198 : portant ne moy laray Que moy je ne desende. Lassier, neutre, hésiter, 14366 : Et li roy appelat Basin, qui forment lasse.

- Lassus, là-sus, 37793 : le Dieu des ciels lassus. J'insère ce terme fréquent à cause de l'embarras où il a mis l'éditeur.
- LATIN, discours, propos, 33305: Quant li pape Innocens entent sifais latins; II, 1442: Thiry de Walecort entendit chu latin.
- LATTE; II, 8928 : car oncques ne pensat Rins de vous à forfaire neis por une viés latte.

   Sens ordinaire; mais notez que la rime est en at et que l'emploi de ce mot démontre que le t de cette rime doit avoir été sonore.

LAUSAGE, voy. sous lansage.

Lawour, largeur, voy. sous albour.

- Lecture, récit, relation historique, 4759 : Signours, li coroniques, qui est vraie escripture, Si fait de cel histoire une grande lecture; 6502 : Ausi regnoit Artus qui at belle l.; enseignement, art? 17228 : Une teil charme en gettat d'ingremanche lecture (d'art magique); 19180 : Aī, Danois, dist ilh, che est de ta lecture (c'est toi qui as inspiré cela); textes liturgiques, 38632 : Nouvelle lecture ont et livre pour chanteir.
- Lée, pron. pers. de la troisième pers. sém., au sujet et au régime, II, 7021 : forment famelheus Astoit de lée avoir li dus mailgracieux; ib., 7325 : Onc(ques) lée ne les siens n'issirent de servage; ib. 13151 : Et vilains parleir.... Disoient à lée. A. fr. lei, wall. mod. leie.
- Legal, Ligal, homme de loi, négociateur, 16758: Or asteis une legal Et aidiés contre moy ceste gens desloyal (l'interprétation de B., « homme lige », est inadmissible); 56843: Mult de bin les mostroit com che fust un legals. Quelquefois = legaut, légat, délégué (37115), ainsi 14061, 37381 (legals de part le pape).
- Legier, adj., 32110: De Tongre et puis de Treit furent abbeis legier. Mot mal lu? demande l'éditeur. Nullement; legier est une forme extensive de lige, franc, absolu.

LEHUT, luth, 12694 : et lehus et cytolle. — A. fr. leüt.

Lendengier == ledengier, laidengier, II, 9987. Cp. l'art. suiv.

\*LENGAT, II, 948 (à propos du roi Otton): si fort l'excomignat Li pape Innocent que chescun l'en lengat. — Lisez : Li papes Innocent chescun l'en lendengat. — L'insertion inutile de que a fait mutiler le mot.

- Lente (chire), 4822: Là degrada tot Eufrata chire lente. L'adj. lent ne convient guère ici; je ne lui connais pas l'acception « triste, peiné ». Comme le vers est boiteux et altéré, il faut peut-ètre le rétablir ainsi: Là degradat trestot Eufrata chire dolente. La négligence rythmique de l'e final dans chire serait conforme aux procédés de notre auteur. Ou faut-il accepter lente au sens du color lentus (pâle) des Latins?
- Lenve, forme wallonne actuelle (Grandganage linwe) de langue, 3009 : La lenve qui ma gens at ensi decheüe, ... Perderas maintenant.
- Les, forme constante pour le datif leur; voy. mon Gloss. de Froissart.
- Leson, banc, escabeau, II, 9805: Hamediés les ruelles de(s) chaynes et lesons. Il n'y a pas lieu de douter avec l'éditeur de la signification prêtée à ce mot, sur lequel voy. Gachet, et ma note ad Bast. de Buillon, 3430.
- Leur, lors, II, 7231: leur peirdent sens mentir Li nobles le puissance que seulent obtenir.
- Leuve, nom de maladie, loup (voy. Littré, sous ce mot, n° 9), 22859, 22874. Lupus, carcinoma, cancer crurum (Du Cange).
- Liart, blanc (couleur de cheval), 36720: A piet et à cheval, tant soreal que liars. Non pas gris-brun, comme dit Bormans; cp. it. cavallo leardo.
- LICHIER, barricader, II, 10068: La haute Savenir de ces mariens lichoit. Dérivé de liche, lice, pr. clòture, barrière.
- Lievre, pron. livre, livre (lat. liber), 37103.
- Lieve, lieue, 2475; heure, 7274: Une grande liewe sont à terre gesant. Forme dérivée: liwée (v. ce mot).
- LIGEMENT, absolument, tout à fait, 30901 : Si les ot l., si com les demandat; 39047 : La grant redemption.... Dont humaine lingnie.... Fut si benignement par cel fruit rachetée Et la perde d'Adain ligement raquitée (non pas « légalement », comme traduit Bormans). Aisément, 35874 : Car on ne puit deispuis (depuis la disparition du pont) si ligement passeir.
- Line, II, 4342: Otton le duc de Guelre, de Juley sire lime. Quid? La rime est en ine. Lige? demande B. Assurément non. Notez qu'il s'agit de deux personnages différents. Pourquoi pas Line (nom propre)?

- LIQUEURE, lècherie, bombance, 12717 : ains diray sens demeure De Liege et le pays, qui [est] en grant liqueure. Transformation de liqueure (a. fr. lecheure) en liqueure; donc substitution de suffixe.
- Lis, forme sujet sing. et régime plur. de lieu (locus), 5318: si fut nomeis li lis Namèche par le nom de Nam leur antecris; 5899: Quant lis et temps de che à deviseir venrat; 29791: S. Hubiert en Ardenne, qui est une mult sains lis; 283: par tous les lis. Orthographié parfois lies (ie pron. i), p. ex. 3692 (en tos lies); il faut blamer l'éditeur d'avoir écrit liés 4056 (les sains liés). Cp. 716: Se nous trovons un lieu qui soit beauz et adrois. Il faut aussi lire lieu p. lieve 6892: De lieve si très saintisme.
- Lissant, 15881: As queis donnat citeis, borgs ou chasteal lissant. Pour listé, dit B. C'est possible, mais alors il faut lire listant; cp. maison listée, 32798, où il faut rejeter la traduction: « entourée de murs »; listé est devenu un simple ephiteton ornans riche, somptueux; sur l'origine, voy. Gachet.
- Liste, voy. l'art. préc., 32798 (maison listée); aussi listré, 399 (targe listrée).
- LIVREIR de, pourvoir de, 19366 : De vin et de viande vout bin sa gens livreir.
- Liwéz, lieue (voy. lieve), pr. espace d'une lieue, II, 204 (p. 586) : Che fut li plus beauz bois.... qui fuist en cent liwée.
- Loi (de), par voie légale, II, 11760 : Qu'ils alassent avant (procédassent) de loy, che astoit drois, Des Huiois forjugier.
- Lore = loi, en parlant de monnaie, aloi, II, 7194 : xun sols et plus de Ligois de vielhe loie.
- Loieir, louer, (laudare), II, 1511: Eustause de Hersta, li siens cusien loieis (= alosé, prisé).
- Loir = lor, lour, leur, 648: Li Romans et li loir (et les leurs); il faut aussi lire li loir, p. li lors, 4370: Romans et tos li lors. On trouve aussi à la rime lour, 3701: on les tollit le lour. Cp. soir p. sor, 652.
- Loge (tenir), résider, 37713 : De Lotaire, qui à Liege avoit loge tenue.
- LOHEREAL, quid? 5334: Leur roy franchois detrenche trestot bras et mustel, Si font Romans, en ot mains jovenes lohereal. Pour Loherain? demande B. Cela serait, que je n'y verrais pas plus clair. Quoi qu'il en soit, la construction engage à prendre jovenes pour sujet et loherel pour régime.

- LOIEMER, limier, qualification d'honneur, servant de cheville, 32102 : Privost de S. Joans astoit li loiemier. A. fr. liemier, de lien (a. fr. loien).
- Loial, quid? 19332: L'orelhe et les balevre jusqu'al dent en l'eirbal Ly ot Ogier getteit à toute le loiial. Je ne comprends pas.
- LOMBART, qualification d'honneur, appliquée à Jésus-Christ, 1958 : Et puis montat en ciel li champions lombars.
- Longennement, longtemps, 27550: Joynes (lisez Moynes) y ot eiut devant longennement.
- Lonnois, 19481: son cor sonne trois fois, Li barons l'entendent, qui sont par le lonnois.

   La note dit: « le bois? lonnois p. laigne ». Cela n'est pas sérieux. Pour moi, le mot et sa valeur me sont inconnus; je présume d'ailleurs que la bonne leçon est louvois.
- LOPET, 10491: Et ausi y (à Liége) truve on des malcortois loppès, Et des cortois ausi; 14487: Quant l'entendit Basin, se respont li lopès. Quid? L'éditeur remarque: « C'est le verbe anglais to lop, mutiler ». Un naîf lecteur doit en conclure que pour l'éditeur un lopet c'est un mutilé; nos exemples paraissent contredire cela, sans parler de l'impossibilité grammaticale. A l'art. lopet lopin, Grandgagnage cite un passage du Choix de chansons, qui correspond avec les nôtres, mais il ne traduit pas. « Etindant çoula k'at-i-fait, Ci fin lopet, ci fas houlepai? » Je suppose que la valeur du mot est à peu près celle de « garnement », qu'il y ait rapport ou non avec le fr. lopin, morceau Lopet et lopin paraissent, pour le sens, se rencontrer avec l'all. lump, qui joint au sens de morceau de drap, guenille, celui de va-nu-pieds, vaurien, et il y a probabilité que lump ait été précédé de lop.
- LOPIN, coup, horion, 31290: Chis de Sain Tron y ont rechuis mains gros loppin.
- LOQUENCHE, éloquence, 1676 : Li damoiseal Lotringe qui ot bonne l.; faire l. de, faire mention, parler, 25756 : Trestoute sa conteit de quoy je fay loquenche.
- LORGNART, malavisé, sot, 6877: Jà fuissiés ci noile se je fuisse on lorgnart; 34511: Le conte de Namure ne fut mie lorgnars; II, 10622: tous sieront chis l. Desconsis temprement. Péjoratif de l'a. fr. lorgne (Perceval, 2010: Ne sui si lorgnes ne si lois), qui doit signisier « à vue courte ou mauvaise »; cp. wall. actuel loigne, lognar, nigaud.
- Louse, renommée, 1348 : Or fut de si grant louse.

Lucidaire, vaillant homme, qualification honorifique, 1946: Maintes miracles fist li très dous lucidars (il s'agit de Jésus); 15792: li nobles lucidaire; 31038: li valhans l.; II, 3687: li lucidaires; — adj., brillant, exemplaire, précieux, 29639: Et li fondement fut de pire lucidaire (non pas « claire, transparente », comme pense Bormans); II, 6542: Et si fut fils Radus, l'Ardennois lucidaire. — Cp. le terme analogue luminaire.

LUMINAIRE, subst., faculté de voir, vue, 37420 : A son oncle Henry, qui tot son *luminaire* Ot perdut de noveal; fig., exemple, modèle, II, 6539 : De decreis et de lois astoit fins *luminaire*.

Lunage, 36051: A Melant sont venus, celle citeit lunage. — Quid?
Luquier, wall. louki, regarder, II, 2664: A un costeit visat, par la citeit luquoit. — Cp. fr. mod. reluquer.

M

MACENERIE, boucheric, II, 9767: En sa maison alat desus m. — Pour machelerie.

MACHECLIER, boucher, 12827. — Sur cette forme, voy. ma note, Enfances Ogier, 5685.

MACHULLEIS (dens), dents machelières, II, 87 (p. 587).

MAGE, 37225: là ont ourdit la mage Del mostier qui ors est. — Bormans: « Lisez l'image, le plan. » Cela est-il bien sur? Marge ne conviendrait-il pas mieux? Cp. 14012: [Son escut] Ourleis fut et bendeis de guele sus la mage (marge).

Maginois. Quelle que soit la valeur primordiale de cette épithète (voy. à cet égard le Gloss. de Gachet), dans notre Geste, où elle se présente fréquemment pour servir de cheville à la rime, appliquée tant aux personnes qu'aux choses, elle exprime une idée soit de grandeur ou de richesse : 12635 (Pepin li m.); 17315 (chasteal), 18444 (ses grans os m.), 53419 (sour l'an de grasce m., où l'adj. doit se lier à grasce), 37250 (en une preit m.), 38841 (palais m.), II, 7804 : qui fut li maginois (le chef) et maistre de la guerre. Aussi maginoux, 14408 : Qui fut tous li plus riches et li plus maginoux. — Aux vv. 12635 et 14408, Borgnet propose de corriger machinois, — oux (artificieux, adroit), ce qu'on ne peut admettre.

MAHONNIES, II, 1188: Li vesque se dechoit, Qui par teis mahonnies et diableries croit Avoir de moy venganche. — Lisez plutôt mahomies (pratiques de mécréant).

Mai, quid? 16397: Johan regarde avant, si vois (l. voit) deleis unc may Li preux conte Olivier qui une pire bay Gettoit dessus sa gens. — Notez qu'Olivier se trouve au haut d'une tour. Serait-ce un arbre ou des branchages portés au sommet en signe de victoire; donc propr. arbor maialis, bas-lat. maius. Ce ne peut être mât.

MAIEMENT, surtout, particulièrement, 38222 : maiement li yrours Fut al privoust Huon; II. 6643.

MAIL = mal, adjectif et adverbe. - Mailtraire, malmener, maltraiter, II, 3628.

\* Maine, II, 2499: Et de mains altres prinches jusques à la maine. — La rime est en ine; lisez donc à la marine (jusqu'à la mer).

Maingnont, mangèrent, II, 11724. — Le verbe manger apparaît dans le texte tantôt sous la forme wallonne mangnier, maingnier — p. ex. mangnoient 11295, mangnat 17950, mangniés II, 8023, mangnier 8052 (au v. suiv. mangier) —, tantôt sous la forme française mangier. — On sait qu'en ancien français, dans les formes du présent à terminaison atone, on disait manjue, -es,-e,-ent; ce n'est pas ici le lieu d'en exposer la cause (voy. à ce sujet, mon app. à la dernière édition de Diez), mais je tiens à relever que je trouve cette forme secondaire également pour le thème mangn; ainsi II, 9561: si mort ens et mangnue; cependant il se peut que la bonne leçon soit mangüe. La mesure nous oblige aussi de lire mangüent II. 10210: Qui mangent la soppe; aleis ens, si mangiés; de même 58853: Li aultres mangnent et prens cez chapons dois. — Très intéressante est la forme mangois (2° ps. sing. prés. et impér.) dans le passage suivant (38851-54):

Et dist : « Que stas tu chi, et pour quoy ne mangois?

- » Je croy que tu june huy; tu ne mangois ne bois,
- » Ly aultres mangüent; et prens cez chapons dois,
- » Si mangois, car temps est, passée est jà la nois (nuit). »

S'explique-t-elle suffisamment par la supposition d'un infinitif mangoier (cp. dans la chron. en prose, t. V, p. 25 : anchois que je bois ne mangoie)? Ou faut-il la ranger parmi les cas de formes fortes dont parle M. Förster, dans la Zeitschrift de Gröber, t. I, p. 563?

Mains est, dans notre texte, la forme prépondérante pour la conjonction mais. — Mains que, pourvu que, 48, 78, etc.

MAINSEL, voy. maisel.

Mainsion = mansion, demeure, II, 6627: A Namur mult sovent tenoit sa mainsion.

- Maintin, effort, force, 542: Et Tongris s'apoiat de trestous ses maintins; importance, 6564: En regardant trovat chouse de grant maintins, Car les rentes trovat....

  Des englieses de Tongres.
- MAIRE, plus puissant, 110: Et puis le roy d'Itale qui n'astoit mie maire Que roy de sept montagne.
- MAIRIN, 543: De pis, de corps, de bras fut buteis li mayrins. Selon B., « le chef » maire. Grande erreur; mairin, pr. poutre, s'applique ici fig. à la lance. « La lance fut poussée de toute la force du corps. » A. fr. merrain, mairin lat. materiamen.
- Mais, mauvais; je constate l'emploi fréquent de cet ancien adjectif; maise vie menat, 2836; li mais traître[s] hons, II, 7032. Subst. maiseteit, chose vile, bassesse, 1290 9086, 29388.
- Mais = mail + s, maux, II, 300: Mains mais i fist aussi com traıtte proveis.
- MAISEL, formes nasalisées: mainsel, mansiel, tuerie, massacre, 5352: jà suist à grant maisel (sur le point d'être tué); 24788: si voit le grant mainsel (B. imprime arbitrairement maisel, qu'il traduit saussement par dispute, mèlée, comme si le verbe mesler était en jeu); 30398; 27254 et 38363 mansiel (qu'il est inutile de corriger par maisiel).
- MAISETEIT, voy. sous mais.
- MAISONEIR, bâtir, 21309 : Qui voloit maisoneir, terre asseis li donoit ; 21318 : Forment ont maisoneit partout de rue en rue.
- MAJOUR (la), 7556: j'ay à cuer grant freour De chu que tu moy dis; non pourquant la majour Croi ge certainement...., C'est que mors est l'evesque. Le principal, l'essentiel?
- MAKE, II, 2027: Char et chevial li colpe, li sanc en est flastris, Et le make de neis at il à son bran pris. Bout du nez, dit Borgnet, en alléguant le wallon make, tête d'épingle. Je pense que c'est la seule explication à donner. Sur ce mot make, voy. Grandgagnage, II, 61.
- MALADRIE, 34453 [il est question d'un brigand, avec qui Hugues, comte de Bar, avait fait alliance]: De la *maladrie* est, mult ot grant follianche. L'éditeur nous renvoie au texte en prose (t. II, p. 383), où on lit : « il s'accomita à Herbert de la *mala*-

derie de Vilhanche qui roboit en forest grant »; mais il n'explique ni maladerie, ni Vilhanche (qui n'est pas un nom propre), et se borne à citer le Triumphus S. Lamberti, dans lequel ce Herbert de la maladrie est appelé (par antithèse?) Herbertus de firmitate. Je ne saurais pas mieux que Bormans éclaircir la valeur de maladrie, qui ne paraît pas désigner ici un hòpital; je soupçonne, toutefois, qu'estre de la maladrie, c'est être confrère des maladrins, vocable que je trouve défini II, 4901: Henry, or vas à Dieu ou soit (sic) sire terrien, Robeour et teil homme com sont li maladrin, Qui desrobent les gens passans par le chemin. Ce passage nous révèle que maladrie veut dire métier de maladrin, et quant à ce dernier mot, je renvoie à Littré.

MALADRIN, voy. l'art. préc.

- MALASTRU, épithète injurieuse, malotru, 2687 (de Flamens malastrus), 6333 (un paiien m.); 6230 (cele gens malastrue). A distinguer, sinon pour la valeur, du moins pour l'origine, de malastruit, pr. mal appris, 6209 (dans une laisse en uit, équivalant à ut). Sur la confusion des deux termes, voy. Grandgagnage, II, 68.
- Maleois, maudit, 705; forme contracte malois 701, 2338. Cp. beneoit et benoit. Concurremment avec la forme en oit, il y a celle en it (contractée de eït): malis 2910, 3201. Forme savante: maldis 2912.
- Malfeir, démon (on a imprimé plusieurs fois, contrairement à la rime, malfier), 11462 (qui furent vif m.), 18673 (Et Olivier astoit entre lez vif m.), 19354 (un vif diable et m.), 35252, 36776, II, 278 (p. 587), ib. 5512. Les deux éditeurs commettent l'erreur d'interpréter le mot par malfaiteur, tandis qu'il est une représentation toute particulière de maufé, qui est la forme usuelle des trouvères. Celle-ci vient, comme l'a fort bien démontré Gaston Paris (Romania, V, 367), de male fatus, et non pas, comme pensait Diez, de male factus (le laid), qui ne peut donner que maufait; mais comment expliquer le malfeir de notre texte? Problème à résoudre.
- Malist, adaptation du mot malisse à la rime en ist, qui en fait se prononce is', 13354 : par leur mavais malist. Malisse était anc. du genre masculin.
- MALLEIR, charger de malles, 37974: Leurs chevals ont malleis. Subst. malle, 18748.
- Malous, mauvais, 5691 (la gens malouse). Malous répond à un type malosus, dérivé de malus.
- \*Mansel, 16363: si at jureit isnel... qu'il n'arat par luy trahison ne mansel. B. reconnaît ici « l'esp. mancilia, tort, dommage » (il veut dire sans doute mancilla, blessure, plaie); moi, j'y vois une faute de lecture p. mainsel, meurtre (voy. maisel).

Manbornin, administrer, II, 5524: qui vat manbornissant li vesqueit. — Wall. manborné.

Mandement, demeure, résidence, 12412: A Lucemborg ilh tint son maistre mandement; 17481: Chi at une enchanteur, à cui sienche apent, Qui bin vous renderat trestout le mandement; 18189: Al mandement Charlon faisoit droit là sojour. — J'ai rencontré le mot, revètu de la mème acception, à plusieurs reprises, dans Baud. de Sebourg, ainsi t. I, p. 53, v. 719: La puchelle emmena lassus ou mandement; p. 199, v. 765; t. II, p. 94, v. 181: Porroie avoir hostel lassus ou m.; ib., p. 108, v. 659: A l'entreir de la porte de cestui m. — Sans doute le mème mot que mandement, fief (Ducange: districtus, jurisdictio, territorium) avec rétrécissement de sens; mais les mots mans, manoir, manage n'auraient-ils pas influé sur cette modification de sens? — Je trouve l'acception usuelle « commandement, ordonnance », v. 23823: S'à mon mandement chi ne fuissiés comparus.

Manderin, 17517: et le pont manderins Trovat tot avaleit. — Selon B., le pont du mandement, c'est-à-dire du château. Je n'accepte pas cet avis; manderin est — maderin, que je dérive, comme madrier, de lat. materia, bois de charpente; donc pont de bois.

Manès = demanois (32264), aussitôt, 18137.

Mangon, boucher, 634 et souvent; manghenie, halle des bouchers, II, 8656. — Voy. sur l'origine de cette acception du lat. mango, Grandgagnage, II, 75.

MANGNIER, voy. sous maingnont.

MANIE, conduite, II, 469: Il assemblat grans gens de trop maile manie. — Subst. verbal de manier, conduire.

Manier, conduire (un bataillon), 3415: la seconde (batalhe) manie Ly boin conte d'Osterne; II, 8816: ly diable vos manoie Qui vos vat govrenant; — porter (des armoiries), 36294: Les armes que li dus de Loherains ors manie. — Se manier, se gérer, II, 4867: Il me sovient mult bien comment te (sic) te manoie.

Mannoie == monnoie (monnaie), 9176, 32344, 35075; ailleurs monoie, 5840.

\*Manoie, II, 8098 : se Diex manoie. — Cela n'a pas de sens; lisez m'avoie. Exclamation bien connue.

\*Mans (as), 330 : A Lx<sup>m</sup> hommes fut ens cascune as mans. — Voilà le vers tel qu'il est imprimé; Borgnet dit que as mans est, à cause de la rime, p. as mons, au moins. Mais qui a jamais vu as mons signifier « au moins »? Et comment s'expliquerait

- à au commencement du vers? Lisez plutôt: fut ons cascune asmans; « on estimait chaque corps à 60,000 hommes ». Cela est clair et correct. Asmeir esmeir est fréquent.
- MANRAI mènerai, 600 : Que jamais en ma vie solas je ne manray. B. prend ce mot p. manderai demanderai; c'est une erreur. Voy. aussi monrai.
- MARAGE, subst., = marison, affliction, 973: Fiert et frappe en l'estour, caple, fait mult marage.
- MARAGE, adj., sauvage, grossier, 3858: Li dus de Galles Porus fut Sarrasins marage; 9797: la maisnie m.; = fier (pr. sauvage, ferus), 30480: De si nobles barons com Bastin le m.; 32574: son frere li m.; 11, 2705: le conte m. Les explications de Borgnet: « comte d'un pays marécageux », et de Bormans: « habitant des bords de la mer », sont erronées. Le sens premier est, en effet, « qui croît dans les marais» (voy. ma note, Trouvères belges, 1º série, p. 334, à propos de joins marages), de là les acceptions fig. sauvage, farouche, fier. J'ajoute que Borgnet, ad v. 2610 (Tremus li m.), voit dans le mot la valeur de maire (chef). L'adj. marage, fàché, 24111 (Quant Nogier l'entendit, si en fut mult m.), paraît ètre un homonyme se rattachant à marir (affliger). Mais quid 14016? Son escut astoit d'oir à trois pautes marage De lyon, pointurée de geules sus la prage. B. imagine que marage se rapporte ici à oir et que oir m. équivaut à ormier (or pur). Avant de recourir à un moyen aussi désespéré, je préfère m'en tenir au sens usuel; il me semble que l'épithète « sauvage, terrible » ne sied pas trop mal à des griffes de lion.
- MARCHANDISE, marché (transaction), 36773: Et chis la m. faisoit erant outreir (passer, aboutir).
- MARCHIR, v. act., propr. fouler, écraser, de là : harasser, mater, affliger, 18921 : Mains grant paine me fait et forment me marchist; 19082 : Et sont si gens marchis, jà ne seront estable; 30784 : Et Rollant de Savoie, qui trop marchis astoit (Bormans se méprend en traduisant par « haut prince »); II, 1248 : Les Tongrois ont marchit par l'aïde del diable; ib. 7682 : D'espeez et de lanches li vorent tant meffaire Qu'il fut si fort marchis qu'il ne soy puet retraire.
- MARESSE, fém. de marès, bas-lat. mariscus, fr. marais, 1859 : s'en vat par la maresse. La forme marois (715, 2339, 17507, II, 5265) répond à un type marensis. Le mot, chez notre poëte, généralise son sens en celui de champ, pays.
- MARIMENCHE, maremanche, déception, contrariété, affliction, 7008 : dont grant m. Nos porroit avenir; 9242 : mais onques m. Ne fist à Saint Lambiert. Cette signification se rattache à marir, troubler, peiner; mais marir, troubler, égarer, trom-

- per (8311) a donné naissance à marimence, erreur, dans la formule affirmative sens m. 1656, 4133; cp. sens marir 5544. Notre vocable subsiste dans le wall. marmense, à Namur marimense, gène, embarras, vexation (voy. Grandgagnage).
- MARINE, mer, 1877: Quant Tongres voit si pres et toute la marine. Voy. aussi l'art. maine.
- MARIR, troubler, 15265: le sens cuydat marir; tromper, 8311: Si perchuit sains Remacle qu'il at esteit maris; égarer, détourner, 31650: sicom serai gehis (comme je dirai) Quant là serai tourneis (quand je reprendrai ce sujet), se je ne sui maris.
- MAROIE (damne), II, 5845: Aveis oiit, dist ilh, que dist damne maroie Qui nous weut aservir? Dans le texte en prose (t. V, 416), Borgnet écrit maroié, qu'il explique par marvoié (fou); « quel fou seigneur ». Évidemment il n'a pas saisi le vrai sens de l'expression; j'y vois plutôt dame Marie vieille commère, vieille sotte, voy. Grandgagnage II, 89, v° maroie. Cp. l'origine de marotte (sceptre de la folie) et de marionnette.

Marois, marais, voy. maresse.

MARNIRE RUWE, II, 9994, = rue des Maireniers (charpentiers).

- MAROTE, 6397: En Franche à roy Clotaire envoient Margalote, Unc messagier roial, qui s'en vat le marote. Quid? Prob. une forme arbitraire de maresse, marois, au sens général de champ; donc • à travers champs ».
- Mars, plur., plaintes, II, 9202 : Car sa mors fist à Liege puis damage et mains mars. Sans doute l'adv. mar, employé comme substantif; cp. en fr. « maints hélas ».
- \*Martisiées, 3688; l. martirisies (cp. 4093, masc. martirisiet).
- MARVIER; au prés., selon la rime, marvie (24659) ou marvoie (24724).
- Maserin, vase à boire, 35236 : Ains bevoient cervoise à ces grans maserins. B. lat. siyphi maserini, vases faits en madre.
- MASERIN, bâtard, 27499: A la proyèr' Waso, son cusin maserins (ne connaissant pas le mot, l'éditeur en fait un nom propre en l'affublant d'une majuscule); II, 4061: li dus masseriens. B. lat. manzer, manzerinus (spurius, adulterinus).
- Masselles, masses, massifs, 27389 : Après dois autres pons de hois fist... Sus masselles de pieler (pilier). Il se peut, cependant, que masselle désigne chapiteau, tête de pilier; ce serait alors un dérivé de l'homonyme masse, a. fr. mace, mache.

- Masterin, terme de mépris, 19572 : Ont asalhit Jehan et sa gens masterins. Forme allégée de mastrin mastin.
- Mastin, subst. et adj., 1. domestique, valet, 33283: Fils à roy et à dus et contes palasins Sont trestuis li chanoine, ne sont mie mastins (Bormans: chiens, gens de peu); 13309: Chis Johans ot moulhier qui ne fut pais mastine; 18170: Devant Charlon vinent en faisant le mastin (en prenant un air servile, humble); 31268: y ot xxx canoines, qui ne sont pais mastins; 38814: Adont l'evesque Albiert, qui ne fut pais mastins (Bormans: chargneux [mot non français]); 2. matin, 35237: Si en furent plus grans et cras que viez mastins; 3. terme de mépris, 5385 (les trahitour m.), 12767 (tirans m.); 29460 (ches Allemans m.). Cp. masterin.
- Mastiner, aussi mastriner, traiter de chien, maltraiter, 3903: Le rois Frisons ferit qui sa [gent] trop mastine; 8864, 10835, 24816 (teilement lez mastrine), II, 5926.

   Au v. 3903, B. traduit par « garder comme, fait le chien de garde »; au v. 10835, par « vaincre, dompter, mater. » Ce sont deux méprises.

MASTRINEIR = mastineir (v. ce mot).

- \* MASTURE, 26072 : Radus des Preis astoit par dedens la masture. B. traduit « combat », de mater; interprétation peu sérieuse. Lisez plutôt : mosture, champ, terrain (v. ce mot).
- MATIR, abattre, tuer, 19244: Son brant faisoit matir, L'un mort par dessus l'autre fait à terre flastrir.
- MATRACHE (c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de matrèche), = materas, matelas, II, 1647 : où li cuens, sens m., Astoit jus abbatus. Sans matelas (expression ironique).
- Media, guérir, 18770: Et que Johan (datif) sa plaie noblement mediray.
- MEIDE (wall. méd, ap. Grandgagnage, II, 102), médecin, II, 3921 : Si meide y sont venus qui... Ont son chief remediet; aussi miede, 375 : Cuy qu'il atende à coup de miede n'at mestier. Meide est une forme (assez rare) correctement tirée de medicus; quant à miede, je tiens la forme pour mauvaise; il faut lire meide. Pour les autres transformations françaises du mot latin (meie, mie, miège, mire), voy. mon Appendice au Dict. de Diez, v° mire.

Meire, forme fréquente pour mer, 29108; aussi mere, 727.

- \* Meire, II, 8887: Chi sunt xx[et]in fils de contes absolus, Dont je sui li plus meire. —

  « Le plus grand », dit Borgnet; c'est « le plus petit » qu'il fallait dire, car meire est une mauvaise leçon p. menre.
- MEISME, même, a tantôt trois syllabes (meïsme II, 9076), tantôt deux (meisme, ib. 9094).
- Melodie, musique, 29065: Et Obiers vait à Liege à noble melodie; II, 3354: Barons, à ceste feiste ot grande milodie; instrument de musique, II, 6103: De toutes milodies là endroit I (lisez on) jowoit. Milodier, faire de la musique, 4110: Jusque à jour lendemain ont ilh milodiiet.
- MENBREIT; cette épithète-cheville, qui signifie d'ordinaire « prudent, avisé », revèt, probablement par le rapprochement de membru, très souvent l'acception « vigoureux, imposant », surtout dans l'expression chire ou chiere membrée (à la mine imposante), 24196: Ilh at ochis Huon de Mons chire membrée; 33326: Li dus le procurat, qui forment at dobtée La forche des canoines, qui ont chire membrée, II, 4325, ib. 5102: N'avons besongne d'evesque qui n'aiet chier membrée.
- Membaut, vigoureux, fort, puissant, 2132 : Clovis, le conte de Flandre, fut chevalirs membrus; 5086 : nostre evesque membru; 32841; appliqué à palais, II, 3768. Cp. corsu, 32836 (cardinals corsus).
- MENDEIR (sens), sans manquer; = lat. mendare, II, 7041: Il yra sens mendeir. Ou, comme le verbe latin ne se voit guère, faut-il lire mandeir et traduire « sans qu'on le mande »?
- MENÉE ou minée, quantité, manée, pr. poignée, 31720 : Argent ot assembleit, dont astoit grant mynée; II, 405 : Les canones mandat, s'en y vint grant menée.
- \*Mentenart, II, 4134: Adont sunt sus courus li valhans mentenars. Selon B. « qui maintiennent, combattent »; cela étant inadmissible, je traduis par « menteur, traître »; seulement, comme le primitif (supposé) doit être mençon (lat. mentitio, cp. parçon de partitio), je lis mencenars. Cp. 4998: Ne serat jà troveit par Huenx ne mentenart (B. propose mercenart); 8969: En fuys (l. fuyes) est torneis li prinche mentenart (ici encore B. pense au manutenens de Ducange, « defensor, vir potens et nobilis »). Pour moi, je maintiens dans tous ces cas la leçon mencenart, d'autant plus que l'auteur a l'intention de noircir les personnages auxquels il applique le terme.

MENTIRESSE, forme wall. p. menteresse, menteuse, 1870: pais n'en suy mentiresse.

- Meolle, moelle; employé figurément 20261 : Et Tympolle le fiert, qui ot forte meolle (force de résistance). Voy. aussi l'art. incolle.
- Merrel, mereal, merelle (masc.), part due, 3065: Si avera por li cascons d'eas son merelle; portion, héritage, 21596: li noble merel Que ses peres conquist; coups de fortune, 38776: Ne savoit qu'il devoit faire de teils mereals; coup (sens propre), 620: [Tongris] Donnat à roy Gregoire de l'espée un merel; 8902: Le (= au) conte de Lovain donnat iteil merel; 27248, 27284; coup = fait, 15364: et diront le merel A Charle, l'empereur, à cuy serat mult fel. Au v. 3065 cité, B. traduit par sceau, parce que le manuscrit Br. donne saiel (leçon due à la méprise du copiste); au v. 38776, Bormans explique mereals par « méreaux, pièces plates », ce qui me semble inadmissible.
- Menia quelque chose à quelqu'un, faire payer, faire expier, II, 11241: Encor li meriray se je longement vis. Aussi remerir, II, 11260: Je li remeriray ains que li jeus remangne (cesse).
- Merite, adj., lat. meritus, digne, 2262: Car bin seiroit merite qu'il fut (sic) un empereire; 4751; 26949: Tu, evesque de Liege, indigne et point merit'.
- Merlée meslée, mellée, trouble, discorde, II, 8376 : Se g'i puis mettre pais et osteir la merlée Entre le vostre gens.
- Menvilheus, fâché, chagrin (sens fréquent dans l'ancienne langue), 7426 : Mult en fut corochiés et asseis mervilheus; II, 8410 : Car li pape li fist... Chiere mult mervilheuse.
- Mis, mets, au sens figuré, 687 : et jure Jupinès Que, s'ilh le puit tenir, ilh averat teil mès Que ses homme(s) ont out qui gisent à haiès; 4328 : Morir vos en covint, c'est vostre deirain mès.
- MESCALHE, subst., voy. mescaloir.
- Mescaloia devrait naturellement signifier: avoir peu d'importance, mais en réalité, l'auteur en fait un équivalent de mescaoir, mescheoir, tourner à mal; 1591: [Octavien fut appelé Augustus] Affin qu'il ne mescalhe. A cette valeur détournée du verbe répond le subst. mescalhe, méchef, malheur; 3996: cuy jowat de m. (à qui il fist un mauvais parti); 27177: qui le malhe (maillet) Portant (l. portat) dedens estour, dont faisoit grant m.; 32710: si lanche de m. (sans succès); 35746: Là veïssiez estour qui astoit de mescalhe (Bormans imprime mestalhe et dit ne pas comprendre); sens m., sans faute 9143.

- Mesconut, sens actif, qui ne s'y connaît pas, inintelligent, 6210 : Trop asteis m., quant.

   Cp. desconut.
- \* Meschait, 12270: En eaus ne en leur gieste ilh n'ot riens ne mescrait, Fauscicit, trahison ne d'autre cas si lait. « Pour mescreance », dit l'éditeur. Nullement; il faut lire mestrait (mauvaise action).
- MESPAROLE, injure, calomnie, 37516: Garde ta m., Faux trahītre punaix!
- Maspas (sens), cheville d'affirmation, sans faute; 12929 (B. e p. mespoint, mécompte » !), 24285; II, 10565. Subst. de mespasser, faire un faux pas, manquer, méfaire, 1182: Del roy Tongris diray qui de rins ne mespasse. De là aussi subst. mespasse, action coupable, forfait, 23914: Mains à ceste engliese n'avoit encors mespasse (on n'y avait pas encore porté une main criminelle).
- Mespointure, désavantage, mécompte, II, 6338: jà ne perderoit en li le m. Ne le peril de chu; coup malheureux, funeste II, 9865: Vers Goffin le (le mortier) gettat par teile mesponture Que de luy ne fassat.
- Mesquanche (25227) varie avec mescheance (37608).
- Mesquin, jeune chevalier, 3570: et puis sont retournans vers Tongre li mesquins (B. propose, d'après le manuscrit Br., mestrins, et traduit, comme si le mot qualisiait la ville de Tongre, « vers Tongre le maître, le dominateur »); 6569: barons, chevalirs, mesquins (varlets); 11044: Là sut rechuis à prinche des haus et des mesquins.
- Messeineir, cacographie p. meserreir, user de mauvais procédés, II, 1976: A mon cusien l'evesque mult volut messeireir.
- MESSENTE, de Metz, 4830: la gent messente. Pour la permutation des finales aine et ente, cp. excellaine et excellente.
- \* MESTALHE, 35746, I. mescalhe, voy. mescaloir.
- METIE, moitié, 451: le trenche en dois metiie (sic); 672: Qu'il en ont bien ochis la metiie souprès; aussi motiie, 27238. La mesure veut moitie, au lieu de moitié, v. 36531. La forme moitié se voit 572 (rime en iés): cope en dois moitiés. Pour la forme en ie, voy. ma note ad Bast. de Buillon, 4096. La finale iie, dans notre texte, est abusive et ne compte que pour ie.

METRE, dépenser, 4432 : L'engliese edifiat et forment y metit. — A côté du parsait saible metit (7349), aussi la forme forte mist (3933).

Meus, forme wallonne de mois, II, 806 (à la rime).

Mir, pas (négation), est fréquemment monosyllabique, p. ex. 3681, 3956, II, 4115 (qui ne fut mie coart), cp. ib. 4156 (qui mie ne se rent).

MIEDE, voy. meide.

MIEDRE = mieudre (758), meilleur, 647; aussi midre 4249.

MIESTE, 1755: ainsi com après m., Par la sainte escripture le (Jésus) jugerent li prieste (le texte donne prestre) Et maistre de la loy. — B. voit dans mieste le mot mets, repas (?) et une allusion à la Cène; la lettre ne permet pas cela; je crois plutôt que mieste cst — miesse (messe); la finale ieste, chez notre auteur, ne vaut en fait que iess'; on trouve de même v. 1759, amenée par la rime, la forme s'agrieste (c'est ainsi qu'il faut lire) p. s'agriesse.

MILHE, mic, 1802: En lieu où Liege siet n'avoit milhe ne croste (ni mie ni croùte, c'est-àdire rien du tout); 6376: Il n'y ot espargniet le milhe ne le croste; 13094: Ogiers n'y espargnat le croistre ne le milhe. — La forme milhe accuse un type latin micula, diminutif de mica.

MILODIE, voy. melodie.

MILT (en) = enmit, enmi, 20352 : Jusqu'en milt del badreit li embati Courtaine (nom d'épée). — Pour l'insertion abusive de l devant t, cp. les formes fréquentes olt = ot (eut), dolte = dote, etc.

MINE, souche? 38886 : Esquenissals des Preis... Fut il après nomcis li sire ù l'aatine (v. ce mot) Venoit del sovrain nom de celle noble myne.

Minée, voy. menée.

Mingnot, gracieux, joli, aimable, 1681 : qui fut gays et mingnos; 6394 : la citeit mingnote; employé ironiquement, 17750 : Ly sergans l'ahierdent, qui furent mult mingnos;... de sa barbe mains pos (poils) li sachent del menton.

MINISTRESSE, servante, 20424: Femme de gentilhomme u soient ministresse.

- Misadour, = milsadour. Cette expression, chez notre trouvère, ne désigne pas seulement un cheval de prix (29615, II, 6476), mais s'applique aussi comme qualificatif honorable à des personnes; ainsi à un seigneur, 28120: Henri li misadour.
- MISERABLE, sens actif, compatissant, 29115; sens passif, digne de pitié, 23758 (voyez sous nuisable).
- Miserel (lire la), lire le psaume Miserere, 18626: Plus de XL en at getteit en un ruisel, Anchois qu'on awist luit dois fois la miserel.
- Misericorde, ancien nom d'arme, 7370: D'onne m. mains grant cop li ferit. Voy. Littré, nº 6.
- MITE, mitre, 2985: De Trieve et de Colongne ot mite retenue L'evesque sains Materne.

   L'éditeur dit ne pas comprendre; trouvant dans le manuscrit Br. la leçon at tout recheue, il propose de lire tuite. Je ne l'approuve pas; cette correction pèche à la fois par la syntaxe et par la forme (un féminin tuite est inacceptable). Mite est mitre et l'auteur veut dire que saint Materne continua à administrer les deux diocèses de Trèves et de Cologne.
- Moie, meule, lat. meta, 6277: mort l'abat sus la moie.
- Moienel, moiinel, moinel, plur. ès, trompette de guerre, 674: Quant la nuit fut venue, sonnent ches moiinès; 3922: et trompes et moienel (pour la mesure liscz moinel); 4320: puis sone i moienès. Voy. sur ce mot, ma note ad Bast. de Buillon, 979.
- Moir, forme wall. de mort (tué), 11888: Ilh en at bien xi en cel empointe moir; — mort (subst.), 37983: Ainsi s'en vat l'evesque innocemment à moir.
- Mois, 7083 : xL<sup>m</sup> en laissat que jamais ne veroit ou de mois. L'éditeur demande avec raison quid? Le deuxième hémistiche est tout à fait gâté et trop long de trois syllabes; je corrige, en me fondant sur une locution bien connue : qu'on ne verat des mois (qu'on ne verra plus jamais).
- Moit, muid, 3205 : une mois de spelle (épeautre).
- Mol., mou, sens fig.: assoupli, 2006: Ancors n'ont li Romains leur confienche molle A la plus douche loy.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au passage correspondant de la prose, t. IV, p. 266, nous retrouvons Henris li misadour et Bormans traduit avec doute par chef, général. Le vrai sens est simplement « vaillant, valeurenx ». — Pour la formation du mot, voy. Diez, II<sup>2</sup>, v° milsoudor. Notre variante misadour est analogue à celle de ital. saldo p. soldo, picard saudoyer, saudure p. soudoyer, soudure, sau p. sou.

Molesteit, subst., tourment, 7023: qui li font molesteit. — Pour moleste (molestie).

Molet, fig., radouci, traitable, 14486: De quoy vostre linage en serat plus molès. — Diminutif de mol.

Molu, = esmolu, II, 12651: De haches et de brans molus.

Monciel, quid? 30425: Lumbars ont li piours (sont battus); perdut ont li monciel De trestous leurs conrois. — Bormans: « La plus grande partie »? Je tiens le vers pour altéré et je proposerais: perdut ont pignonciel.

Mondain, commun, vulgaire? 7219 : la gent mondaine, 8997 : ces parolles mondaine; 20360 : Tant en at decopeis à l'espée mondaine (quid?). Au v. 32472 : viande mondaine doit signifier viande pure, non altérée, et se rapporte à mundanus, dér. de mundus, pur. Il en est peut-ètre de même d'espée mondaine, épée bien fourbie.

Monnai (encore d'usage en wallon) — mènerai, 15684 (cp. amonrai 17119); monra 29572, monreis, II, 1491. — Forme justifiée par la permutation constante entre les sons en, ain, an et on. On trouve d'ailleurs aussi an: manrai 600, 37660, amanrai 17734; en: menreis II, 1506; ain: mainroient 36138. — Comme analogies, je citerai les mots wallons sonler (sembler), stronler (étrangler). Le fait phonétique que je relève ici est indépendant de celui qui fait changer l'e de mener au présent de l'indicatif (en syllabe tonique) en moine.

Mons = moins, 6108 et souvent.

Morte, 35160: et mes sanguins sorcos Serat tuis en morée et aray courchiés gros. — L'éditeur ne comprend pas le mot; je pense qu'il doit faire opposition à sanguin et désigner une étoffe foncée, more. Peut-être faut-il lire enmorés (changé en noir).

Morgin, lat. morari, demeurer, II, 13293: Adont fist l'evesque leis li moreir.

Morekin, Morkin, dim. de more, noir, 34022 : leur cheval morekint; II, 5962 : sus un morkin le mist.

Morie, charogne, 6876: orde morie!

Morir, parf. défini tantôt morut (7448), tantôt morit (7455).

- Mors, morceau, 2719: Or at li conte flamens perdut un trop gros mors; 34684: mordre li fait un mors De pain tochiet al fietre.
- Morsel, morceau; mordre un mavais m., 1566; fig. coup, 626: Grigores li consules palmat (l. pasmat) de tel morsel.
- Monsure, blessure, affliction, 37861: Mains encor ly aproche plus vilaine m.; II, 437: Il at fait che qu'il doit..., de traître morsure (en mordant ou frappant traîtreusement).
- Mortar, carnage, II, 8207: Des Hutois ont là fait une dolereus mortars. Bas-lat. mortarium.
- MORTIR, amortir, détruire, 8308 : fontaines... Dont mains mals sont mortis.
- Mortoir, maladie épidémique: 17478: u famine u mortoir.
- Mortois, forme arbitraire p. mortel, 2341; l'auteur se passe aussi, pour la rime, les formes mortable 2459, mortin 26345 (à l'espée mortine).
- Mossu, propr. moussu, mais l'auteur prête à cette épithète un sens détourné, difficile à préciser; ainsi je la trouve appliquée à tente 475 (couverte de tapis?), sale 2995, vaux 21514 (sens propre?), tieste 4009 (barbue?), targe 6242, hache 23091.
- Mossue, subst., voy. l'art. suiv.
- Mossure, prairie, champ, 10793: tot gette en la m.; 30831; II, 3881: Tot abat devant luy par dessus la mossue (lisez, selon la rime, mossure). Aussi mossue, 19437, et mosture (v. ce mot).
- Moste (valeur phonétique moss'), forme graphique, adaptée à la rime, de mosse, mousse, 1803 : foreist plains de moste; pris au sens de mossure, champ, 8805 : Atant toutes sa gens, qui logoit par la moste, At fait armeir li dus. Selon B., pour mote, chaussée, route; interprétation de fantaisie.
- Moste = moiste, triste, peiné, lat. moestus, 6353 : Quant Messens l'ont perchut, cascun en devient moste.
- Moste, verbe, = mostre, montre, 1793; demoste, démontre, 1799.

- MOSTELHE = mosteile, lat. mustela, fouine, 6134: A terre les abat com che soient mostelhe.
- Mosture mossure, champ, 18704: tot enmi la m.; 19139: en la m.; 23267: gisant sus la m. Aux deux premiers endroits, B. traduit par combat et rapproche le mot de muete, expédition militaire; au troisième, par mostier; il se trompe chaque fois et est en outre inconséquent.
- Mote, château bâti sur une éminence (mote), 6393 : Si abatent chasteaus at bellefrois et mote. Plus loin casteal de mote 6401.
- Mouchant, adv., = muchant, clandestinement, II, 2160: puis à leurs osteis Revinrent tout mouchant.
- MOULHANT, 37079: Et par dedens la fosse que je vous sui gehis, Vont moulhant li porcheaz. Comme le suppose l'éditeur: pataugeant dans l'eau.
- Moulneour 35516, mauvaise forme p. moulnier (35457), meunier.
- Mour, 20647: Et se li privost est absens, par teile mour, Li plus noble canoine doit faire son labour. L'éditeur traduit « usage, coutume », mais cela ne satisfait pas; j'y vois de préférence lat. mora, retard, empèchement.
- MOXHE, mouche, wallon mod. mohe, 17051. Lat. musca; sc latin = wall. xh, h.
- Muable (pays), pays de mouvance, fief, 25329.
- Muchier, regarder furtivement? 38607: On muchoit bien desouz d'entre toz les pileir. Cp. wall. moussi, se fourrer. La leçon, toutefois, n'est pas sûre; le texte en prose (V, 534) donne luquoit.
- Mue, pr. cage, fig. retraite, II, 9569: Guilheme, ses fis, est demoreis en sa mue.
- Mux (sans altre) paraît être une simple cheville d'affirmation; II, 6263 : li rois de Sezille voit bien, sens altre mue, Liqueis sont li plus preuz. Litt. sans autre changement, c'est-à-dire : sans altérer la vérité.
- Musir, remuer, bouger, 30018: et la terre est crolée, Si que par la citeit les maisons sont muées; 33617: Et Eustause ne mue.
- Musse, musette, 37534: Harpes ne cyphonie, ne muese ne violle.

- Munu = menu, II, 1918: li grans et li munus; 3601, 3623, 4044.
- MURMURE, fém., pr. bruit, fracas, fig. activité tapageuse, déploiement de bravoure, 19157:

  Nos Franchois de casteal voient bin sa murmure (il s'agit des prouesses d'Ogier);

  26067: Car à son brant d'achier deminnoit teil m.; 11, 1717: La teiste li copat li
  felons Goliar, Mult faisoit grant m. Débat, querelle, II, 2916: Paris donne à
  Ferrant, por cui est la m. A la murmure, avec fracas, d'un air menaçant, II,
  434: or vient à la m. Contre nous qui l'aviens getteit de teile ardure.
- Musart (faire), rendre pensif, préoccuper, 6868 : Parmy le bois s'en vat chevalchant (on a imprimé chevalchat) li vilhart, En querant la rivire qui le fasoit musart. Pour B. cela veut dire : « qui lui occasionnait une perte de temps ».
- Musdre murdre, meurtre, II, 618; de même, verbe musdrir ib. 11117, subst. musdreurs ib. 7442, adj. musdreuz ib. 11114.
- Mustel, jambe, 629, 3452. Ce vieux mot français est encore du wallon: mustai, tibia.
- Muwanche, vicissitude, 9045: Qui en Franche ot rengneit xII ans en grant muwanche. W intercalaire, comme à l'art. suiv.; cp. ruwe, rue.

Muweals, = a. fr. muel, muet, 36841.

N

- NAGE, neige, 21512, 22939, 24117; verbe nagier, 22937. Nage est naige, neige et se voit en rime (24117). A côté de cette forme il est fait emploi de nive (qui est encore usité à Namur), 21882: Plus blanche ne soit nyve qui chiet sus la galée, 32994. Voy. aussi nivalhe.
- Nagier, neiger, voy. nage.
- NAGIER, quid? 25191: 111 boniers astoient reculeis et nagiet. Comme il ne peut être question de nagier naviguer, je suis tenté d'y voir un synonyme de reculer, formé de nage, sesse, comme reculer de cul. Cp. all. ärschen, néerl. aerselen.
- Nahis naïs, naïf, véritable, fig. fieffé, 24052 : chis est faux nahis. B. ne comprend pas, et rappelle que le wall. nahi signifie las, fatigué. Ce dernier n'a rien à voir ici; notre naïs (ou, avec h diérétique, nahis) est le lat. nativus, naturel; voy. le gloss. de Gachet v° nays.

- NAIRTEIT, naturel, disposition naturelle, 8605 : De droite naieteit sut de mal(e) ensient. Forme synérétique de naïeteit (de naïf).
- \*Nascenche, quid? 28000: Dont à saint Lambiert prist, tot sens malivolenche, c mars en or fondut, qui fut de leur nascenche. Ce mot, tout inintelligible qu'il est, n'a provoqué aucune observation de la part de l'éditeur; il est insoutenable et évidemment mal lu p. vascenche, vaisselle, mot formé arbitrairement par substitution de suffixe.
- Nasquir, naître, II, 215 (p. 586): Sor l'an de grasce où Jesus voult nasquir m et 11° et 111.

   Part. prés. nasquant, 3041; part. passé nasquit, 3330.
- Nasse, nasse; sens fig. 23898: Car trestout[es] les rentes qui furent de leur nasse A Nostre Dame d'Ays li plaist que ilh donasse.
- Nassenche, naissance, = nation, pays natal, II, 1381: A Huwe de Flerine qui fut de sa nassenche.
- Nation, naissance, 35531: Humbiers astoit armez (pron. armes) portans de droite nation (de par sa naissance); généalogie, 33098: laquelle nation mult bin ons compteroit, Mains la noble canchon trop s'en eslongeroit. Cp. nature.
- NATURE, famille, II, 7471: la grande mesprisure Que li sire d'Awans et chis de sa nature Ont fait en son paiis.
- NATUREIT, de bonne nature, bon, probe, respectable, 167: Si at fait senatours qui ont sens natureit (jeu de mots); 2274: ses Flamens natureis. Aussi naturable, 2466, 6467.
- Necessable, necessaire, 22602.
- NECESSAIRE, ABLE, paraît signifier: utile, actif, vaillant, 112: Et li roy de Costaine (mal lu p. Toscaine), qui astoit necessaire; 12983: Mains Lambiert desseur tous fut li plus n., Ne duroit contre lui balhies, prevos ne maire; 22602: mains droit chi recordable Vuilhe estre d'une evesque qui nous est (ert?) necessable.
- NECESSITABLE (al plus), au plus nécessaire, 38568; dit la même chose que la phrase qui précède immédiatement : « où plus fort besongnoit ».
- Nix (d'onne), d'une seule portée, d'un même accouchement, 3332 : [Ciney fut nommé] en remembranche des v enfants jolis Qui furent d'onne née.

- Neglicence, inattention, injustice, outrage, 36346: quant teile n. Emprist de lui osteir de celle residenche; cause d'absence ou de non-accomplissement d'un devoir, 37911: L'evesque fut malade; ce fut grant n., Par quoy perdit matines.
- Neis que ou neis com, pas plus que, II, 3828: Encontre S. Lambiert dureir tu ne poras, Neis qui (= que) ne fist tes pere; ib. 6278: neis com yvoir Ne sera jà ploiés par homme tant soit foir (fort); N'at si poissant en monde.

Nen, forme populaire p. nient, 498: viii jour d'avrilh nen plus.

Nenson, forme nasalisée de neson, nesun, aucun, II, 11156.

- \* Nesse, 10188: Mains toutes leurs sourchures ne vault une viés nesse. B. identifie ce mot, contre toute règle, avec neuze (Roquefort), wall. neuge, noix; pourquoi n'allègue-t-il pas plutôt le wall. nesse, nasse, filet? Cependant, il vaut peut-être encore mieux lire vesse, fr. vesce.
- Neus, II, 1417: Que l'evesque servir ne vinrent par dois neus. Par dois nois est une simple formule négative. Noix? demande B.; c'est possible, mais notez qu'on peut aussi lire ueus (œufs).
- Neveur, neveur, 15829, 15879, 18413; nevour, 15727 et passim; naivour II, 2095.

   Aussi la forme-sujet niers 15779, 22373, a. fr. niés. Comment expliquer l'élément r? 1.
- Nient, rien, est tantôt monosyllabique II, 9126, tantôt bissyllabique II, 8978. Ce fait se remarque chez les meilleurs écrivains.
- Niket, II, 11798-9: Les barons orent joie, si firent mains nikès, Car mult tres bin leur plaist tous chis deirains nikès. Bormans renvoie, pour faire comprendre ce passage, à Chapeaville, t. II, pp. 466-467. N'ayant pas cet ouvrage sous la main, j'interprète, sous ma responsabilité, le premier nikès par « signes de tête approbatifs » (all. nicken, flam. nikken, nuere, nutare), le second par « mauvais tour, malice », dimin. de fr. nique, niche. Aujourd'hui, le wall. niket signifie secousse. Dans le glossaire du t. V, Bormans dit du subst. niket qu'il est inconnu; de l'adjectif, qu'il vient de nice, sot. Je proteste contre cette dernière affirmation; d'ailleurs les deux nikès de notre passage sont des substantifs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je trouve aussi la forme nevour dans le Dictionnaire roman du Bénédictin (Bouillon, 1777).

NIVALHE, neige, 3873: plus menut que nivalhe Firent (frappent) des brans d'achire sor les hialmes ombrage. — Nivalhe, dérivé de nive, répond au mot wallon usuel pour neige, nivaie; mais la rime nous oblige à y substituer ici la forme nivage. Au vers 7653, le copiste a mis également le mot nyvailhe, qui lui était plus familier, au lieu de nivolle, que réclamait la rime.

Nive, neige, voy. nage. Cp. nivallie.

- Nobleur (li), les nobles, 34184 : Car à Liege l'oient (l'entendent) li nobleur dont rengnant.

   Mot analogue à contour, paienour, etc.
- \*Nochez? 38570: L'engliese (il s'agit de l'église de S'-Lambert en reconstruction) sur coverte, assin que temps cruable (l'hiver) Se ne posist greveir auz nochez delitable.

   Bormans déclare ce passage incompréhensible. En esset, le mot nochez le rend tel; il saut donc le faire disparaître. Quand on sait que le copiste employé par l'éditeur se méprend constamment à l'égard des lettres semblables n et v, c et t, on ne m'accusera pas d'arbitraire en remplaçant nochez (z est un signe de pluriel = s) par vothes (voûtes). Th pour t est fréquent dans notre texte; d'ailleurs on peut aussi admettre voches, forme correspondant au verbe vousser, wall. vosser, d'où nous est resté voussure et voussoir. Par ce changement le vers en question s'éclaireit parsaitement: On couvrit l'église asin que la mauvaise saison ne nuisit aux voûtes magnisiques. L'adverbe conjonctif se (= si) au commencement du vers ne sait pas dissiculté pour qui connaît la syntaxe ancienne.
- Noiel. On trouve 5355 espiel à noiel, 10875 escus à n., 27244 heame à n. Il est certain que cela veut dire à nielle ou niellure; l'éditeur l'a très bien reconnu au deuxième passage; mais pourquoi fait-il de noiel un nom propre au premier et l'explique-t-il par nouel, bouton, nœud, au troisième?
- Noier, 1. noer, lat. natare, nager, 37345: Car noier ne savoit; 2. noyer, lat. necare, 37348: Noieis fut l'empereire, nuls ne li pot aidier; II, 4275: Toutes les noiront (l. noieront).
- Nois, nuit (forme-sujet), 38854 : Si mangois, car temps est passée : est jà la nois. Vers mal ponctué; lisez selon le sens et la grammaire : Si mangois, car temps est; passée est jà la nois.
- Nois = noise, querelle, débat, II, 6940 : c'ons n'y fist tort ne nois. Identique avec le suiv.
- Noise, d'ord. débat, dispute, mais aussi trouble, ennui, 34596 : Celle chose fist noise à nos barons d'onours. Aussi nouse, 5823 : sens nouse et sens chembeaus.

- Nommeir, avoir nom, 36212: Y ont mis un abbeit, Gerlaus fut ilh nommant. A vrai dire, il n'y a ici que l'application du fait connu : participe actif p. passif.
- Nonchaloir (estre en), être réduit à peu, 15322 : Tant que sa grant vitaille serat en n.; 16617 : Car ilh sont en perille d'estre en grant n.; 16994 : expors (== peut-être) Que vous meisme sereis tempre en grant n. Nonchaloir signifie propr. absence d'importance; mettre en n., c'est mettre de côté, ne plus en tenir compte, estre en n., ne plus compter, perdre toute valeur.
- Nonchier ou nunchier, nommer, 334: Car dont n'avoit en monde nul melheur guerroyer Fours soul li Sicambiens qu'on voit (volt?) Franchois nunchier; 3248: dois engliese en la vilhe c'on volt Arche nonchier.
- Norois ou noirois, épithète de remplissage, appliquée aux personnes et aux choses et qui me semble vouloir dire : solide, fort. Appliqué à des personnes : 4463 (saint Martin), 13835 (prinches), 21931 (Sarazins), 11498 (Johan Wilhembrons), 35096 (canoines); à des choses : 2658 (pingnonchel), 20841 (englise), 30434 (citeit), 32262 (effoudre), II, 3269 (conselhe), ib. 10258 (hosteis = hôtels). Henschel donne le mot avec le sens de « homme du Nord » et de « fier, hautain ». Bormans applique le dernier sens aux cas canoines et hosteis; au cas effoudre, il traduit par « venant du Nord », à celui de citeit, où il s'agit de Milan, par « du Noricum ». Je crois que la valeur doit être au fond la même pour tous les cas et exprimer soit force, vigueur, ou, ce qui en est le corollaire, fierté, arrogance. Proprement le mot est ethnique et se rapporte aux Normands.
- Notable, subst., fait digne d'être noté, mémorable, 2452 : Mainte aventure oreis avoec(que) tamains notables; puis fait en général, 34748 : si vereis teil notable Venir tempre sur vous; 37307 : qui en fist une notable Teilz com je vous diray.
- Noureture, terme collectif pour tous ceux qui sont à la livrée d'un seigneur, synonyme de maisnie, 18687: Et vous ose bien dire voiant vo noureture.
- Novellès, jeunes, 10478: vilhars et novellès.
- \*Nue, nuit? II, 11061: Car la lune luisoit, si semble par la nue Qu'ilh aiet plus de gens.

   Forme isolée et irrégulière, par conséquent suspecte; aussi proposé-je de lire vue, forme contracte de veüe; par alors serait soit, comme souvent, pour, ou mal lu par le copiste. Il ne peut être question de nue lat. nubes.
- NUEMENT, nettement, franchement, 35713: mains li cuen, sens plus dier (dire), At dit tot nuement...

- \*Nuisable, 23758: Nogier li amistable Conquist de Chivremont le chasteal nuisable. Ce mot fausse le vers, aussi n'est-il pas de l'auteur; c'est l'éditeur qui a eu la malencontreuse idée de le substituer à miserable, que donne le texte et qui satisfait et au sens et à la prosodie; miserable, comme on sait, signific à la fois : qui a de la commisération, compatissant (29115), et digne de pitié, malheureux.
- Nuit, valeur phonétique nut, nu, II, 2173 : chescun ot le chief nuit.
- Nulet, 684: Et Sycambins fuent, qui sont trestos nulès. Quid? Le mot représente non pas un participe, mais un adjectif. Voici, dans l'hypothèse de son authenticité, mon explication. Nulet est un diminutif de pure forme (cp. novellet) et en réalité nul; or ce dernier peut valoir anéanti, privé de force.
- Nulus nului (nul), II, 3620: sens parler à nulus; ib. 8056: sens forfaire à nulus; ib. 11043: que nulus ne s'oblie. La bonne forme nului se prononçant nulu, il ne faut pas s'étonner d'y voir s'attacher un s final.
- NUTALHE, 35729: Sus les escus se sont assenneis sens nutalhe, Les ont outre perchiés, cascun habier desmalhe. Je ne comprends pas plus que l'éditeur et ne parviens pas à remédier au mot pour le cas qu'il soit mal lu. Sens nutalhe est probablement une cheville.
- \*Nutier (à la), 17988, faute de l'éditeur, pour à l'anutier. Les vv. 21048 (adont unc anutier, alors un soir) et 31407 (droit à unc anutier) devaient lui suggérer que le substantif était anutier et non pas nutier.

0

- OBEDIENCHE, attention, soin, II, 6564: [Il fit lever un impôt sur la bière] Por les fosseis resaire... Et le marchiet paveir..., La fontaine de marchiet... Resormeir ansiment par bonne obedienche. Cp. inobedienche, inattention.
- Obrīn. Les formes obeïsseront II, 8371 et obeïssereis, II, 8399, sont contraires à la mesure et évidemment fautives.
- \*Obligiés, 36798: Il prechoit encontre eauz et astoit obligiés Lez plus bellez raisons que jamais troveriés... Quid? demande Bormans. Je suppose le mot mal lu pour alligiés (allégués).

- Obscur, sombre, fig. funeste, fatal, mortel, 7322 (mains cops obscure); II, 3892 : Si at brandit le hanste qui la pointe at obscure. Adv., à la sourdine, ou fatalement, 5009 : Et tot por le pechiet que alcun Tongrois nuisart Ont impetreit obscure.
- OBSCURTEIT, chose affreuse, 18933: Et Johan at le malle overte et dedens quist; Teil obscurteit trovat que de dolour gemist.
- Obsone, 35893 : [L'évêque décida que l'église resterait dispensée de payer] obsone ne aussi cathedrals. Du Cange : obsonium : convivium quod vassallus domino debet.
- Obsteir, empècher, 35868: mains ne le puit obsteir. Est-ce bien le lat. obstare? ou une modification, faite sous l'influence du latin, du fr. oster (ôter), qui a souvent le même sens, mais auquel la science étymologique conteste son origine de obstare? La question est douteuse.
- Ochès? 36649: auz brans qui sont durès Ont ochis les Thyois par mult rude ochès. Leçon suspecte et à cause du mot en lui-même et à cause de l'hiatus; le scribe paraît avoir écrit ochès sous l'influence de ochis qui précède; peut-être faut-il corriger prochès (procédé). Ou faut-il admettre identité avec le mot suivant, qui est également obscur?
- Ochès, 18140: Et chis ont respondut quant oient teils ochès: « Par foid, vous dites bin. »

   Quid? B. propose hoquet, fraude, tromperie, en alléguant le mot hoquelator
  (fallax) de Ducange. Mieux valait alléguer hoquetus, difficultas quae moram affert
  in negotiis. Ce dernier s'accommoderait assez bien à la situation (il s'agit d'une
  manigance de trahison), mais il faudrait hochès (car le mot vient de hoc, crochet).

  Cp. hoquès.
- Occupun, empècher, 25571: [Toutes les églises fondées par l'évèque lui firent des obsèques, excepté Saint-Denis] Qui pais n'astoit benis: che li fut occupant (ce fut pour elle un obstacle); supplanter, 37681: [On prononça la confirmation d'Albert et] La condamnation Lothair qui l'occupat.
- Ocquise = ocquison, querelle, contestation; cheville d'affirmation: « n'en convient faire ocquise », 28064.
- Oder, sentir, sens actif (percevoir par l'odorat), 1166: Bin fut enbalsemée affin qu'on ne l'odasse. Oder est encore wallon tant dans le sens transitif que dans l'intransitif.
- OEZ (à) de, au profit de, II, 237 (p. 587). Non pas « au pouvoir, au gré de », comme dit B. Le terme est bien connu et représente le lat. ad opus.

OFFENDRE, violer, 33475 (loy et drois), 7596 (son mandement); — contester, 5918 : che ne puit ons o.; 27924 : Et [n']avons que Henau, qu'ilh ne me puit o.; — molester (des ouvriers dans leur travail), 25976; sens o., sans conteste, cheville d'affirmation, 1510.

Officier, officier, fonctionnaire, 36784, II, 12082.

Officier, verbe, servir, 23586: car cascun servir doit Et officier l'engliese.

- Oienche, tribulation, calamité, peine, 4152: Les cristoiens ont mis en trop malvaise oienche; 23936: Aussi tost que l'evesque ot che dit, sens o. Et sens forfaire altruy, l'engliese à terre clenche (s'écroule); 36338: Sour l'an Lxvi, n et c, grant o. Vint al cuen de Nammur..., Maladic en sez oux fist tellement nassenche...; 37899: Pour luy mieuz à surprendre et mettre en gref o.; II, 650: Enclinc ton orelhe à oir nostre o.; ib. 7169: Li pape Bonifache en ot à cuer o.; ib. 7992: Trestout parmy Hesbangne les gens en ont o. J'ajoute encore à ces cas, mais avec quelque doute, 15623: Cascun mostre son corps, qui (— ce qui) fut mult grant oienche, Al fauz conte de Huy. Comment expliquer cette acception insolite du mot oienche? Le type audientia n'en donne pas raison; y aurait-il là un dérivé de odium? chose causant de l'ennui (— in odio)?
- OIENCHE (sens), cheville d'affirmation, sans conteste, 11582, 23071, 25750, 26865, 27987, II, 6560; ib. 11534 (où Bormans, sans raison, veut corriger en oienche). Baslat. audientia, controversia, lis.
- Oiant (en), à haute voix, coram omnibus, phrase bien connue, 30170. L'auteur ne se sert pas, dans ce sens, de la forme en oienche, mais d'autant plus de la forme savante en audienche.
- Oir, oreille, II, 5635 : amont dessus l'oire Li at donneit un colp de l'espée aguisie.
- Ona, ouir; part. passé oiut, 467: ont la novelle oiüe (le texte donne oiieu, bien que la rime soit en ue). Cp. l'art. suiv.
- Οιυτ, partic. passé de avoir, II, 8433, ib. 12162; oüt, 688; plus souvent eiut, II, 8509.
- \*Oinst, II, 761: Diex li oinst maile joie! Négligence de copiste; lisez doinst.
- Oir, forme habituelle p. or (métal), en rime comme hors rime; 4384 : Qui fut maistre de guerre, com de metals li oir.

OIR, OIRE, heure; II, 6879: Tout adès manechoit que ons ne saroit l'oir Qu'il nous ferat tempeste plus grande que tonoir. — En l'oir, sur l'heure, 16599: Aporteis à mangier, dist ilh, trestot en l'oir (B., qui fait dépendre les trois derniers mots de dist ilh, les traduit: « de façon à être entendu »); II, 8574: Que Huyois trestous l'ont tenut (c'est-à-dire l'engagement) sans contredit en l'oir (ici encore, selon B., « à l'entendre »); II, 9382: tot en l'oir (sans tarder).

OIREIR Dieu, prier, 3674.

Oiwit, monosyll., huit, 3653: Oywit ans rengnat Marcelle, al bin faire alliés.

\*OLENCHE, 28005: De la saintisme crois y ot une grant olenche. — « Odeur », selon Borgnet, mais cela ne donne pas de sens convenable; d'ailleurs il faut un mot de deux syllabes.

OLNE, aune, II, 12307: Une olne et une quarte d'espesse on le trovat. — Lat. ulna.

Ombrage, adj., sombre, fig. triste, funeste, malheureux, portant malheur, etc., 26302 (machue o.), 11, 2704 (palais o.), ib. 11317 (ost o.). — Aussi, au fém., ombresse, 4184: si en fait chire ombresse. Cp. ombron.

Ombrier, ombroier, 1. planer, 4969: Mais Deu de paradis... Li at tramis un aigle qui dessus luy ombrie, D'une eyle le covrit. Acception détournée de : jeter de l'ombre, abriter, protéger; — 2. se coucher (en parlant du soleil), 10973: mains li solelh ombroie, La nuit vint tout obscure; — 3. être foncé, noir, 18937: Qui tuis sont plens de palhe et cendre qui ombroie.

Ombrois, voy. l'art. suiv.

Ombron, forme, arbitrairement adaptée à la rime, de ombrage, II, 6014: Il fut ensevelis à Nostre-Dame à Fons, Par decoste le mur, deleis le siege ombron Où l'evesque de Liege siet al Pais. — Mais que veut dire ici ombrage? — Notre vers est répété dans le couplet suivant en ois (v. 6026), ce qui fait changer ombron en ombrois.

Onclin, oncle, II, 1447: Et quant li duc d'Ardenne, qui astoit ses onclins A che duc de Braibant, aidier volt son cusin.

Ondert, terme de blason, 12098: Li blasons que je dis... Fut un escut ondeis.

Ondoien la lance, baisser? 6259 : Trestuit sont desrengiés, cascun la lance ondoie.

- ONIEMENT, adv., sans discontinuer, 4016: N'y at cheluy n'y fiert onyement à tas.
- Onne, forme wallonne de l'art. une, se présentant assez souvent dans le texte, p. e. 2218.

   On y trouve aussi parfois le masc. on, p. ex. 35067.
- Ont. Ce mot genant singulièrement l'intelligence du v. 37006, l'éditeur le croit mal lu. L'obscurité disparait en le prenant pour un cas exceptionnel de l'adv. prov. et norm. ont (où). Le chroniqueur nous dit que lors de l'incendie de l'église de Saint-Lambert Dieu fit un grand miracle. Au milieu des flammes se trouvait la chasse de saint Lambert et de beaucoup d'autres saints, « Cascun en un vassel de bois, ont (où) proprement Tous li ors et argent et pierez d'orient Sont trestuis ars en pulveir (lisez poudre), sens nul aligement, Mains trestout li vassel de bois... Ne sont ars ne bruleis ». S'il faut absolument changer, il n'y a qu'à mettre dont (alors), qui satisfait parfaitement au sens. En tout cas, la ponctuation de Bormans, qui place tous les mots en italique ci-dessus entre une virgule et deux-points, est insoutenable.
- OPIDE, lat. oppidum, 6749: Vos aveis une opide qui siet bin long de chi, C'on apelle Malines. Opidain, citadin, 25067: La nouvelle est à Huy as opidains venue.
- Oppouse, objet, sujet? 1536: Al temps de roy Sedros... Fist ses grandes mervelhes... Virgiles le poete, ensi qu'on le propouse Par dedens ses histoires, où ilh at mainte oppouse. Mot façonné en imitation du lat. ob-jectum, all. vor-wurf.
- OR AINS, il n'y a qu'un instant (litt. l'heure ou le moment avant), 8473 : Pour rescoesdre son maistre que or ains on tua.
- ORATOUR, oratoire, 8303 et souvent.
- Ordinair, livre d'office, 38628: Livres trestoz noveals... De tous leurs ordinairs... Font faire ly canoines, B.-lat. ordinale (liber in quo ordinatur modus dicendi et solemnizandi divinum Officium).
- Ordiner, mettre en rangs, 35054: A Pasque et Penthecoste aloient ordinant, Par les ruez de Liege, de leur plus bel enfant, Aourneis de joweauz.
- Oriens (pierres d'), 37007: Tous li ors et argent et p. d'oriens. Bormans traduit oriens par : reflet des perles et des pierres précieuses. Sur quoi cette traduction est-elle fondée? pourquoi pas simplement pierres orientales, c'est-à-dire précieuses (voy. l'art. suiv.)? Cp. pirez orientables, 38599.

- ORIENTAL, ABLE, épithète honorifique, précieux, de grande valeur, 16772 (nos gens oriental), 26670 (l'apostle orientable), 38599 (pirez orientable).
- ORINE, origine, naissance, 24270 (qui sont de grant o.), 35795 (tuis sont de franche o.).
- \*Orineir (s'), 35817: Que del sanc auz ochis toute l'ierbe s'orine. « Se mouille? », demande Bormans. Je ne pense pas; lisez plutôt sorine (devient sore, brun-foncé).
- Ornès, 18128: A guise de palmier sont mis tout li ormès. Borgnet demande: « Messagers en voyage? » Peu probable, mais quid? Il s'agit des dix compagnons de Ganelon le traître.
- \*ORTAL (hialme d'), II, 3817. Fausse lecture, lisez orcal, ancienne et bonne forme pour archal (auricalcum).
- ORTANT, autant, 4510: Ilh olt à nom Servais..., C'est ortant à dire comme garde generalment (mauvais vers); 8451: Se ortant de filet n'ay com les autres jours. Corruption de autretant, ou faut-il lire or tant (or = maintenant)?
- \*ORTEMBAS, 29512: Jusqu'en dens li ferit, puis li dist: Ortembas, Jamais mes boins Ligois ensi ne destruiras. Comme il n'y a pas lieu de nommer le personnage Helyas, à qui s'adressent ces paroles, par un autre nom, je tiens ce nom propre Ortembas pour imaginaire et je lis soit or t'embas (engage-toi maintenant, recommence à nouveau), ou or t'em bas (maintenant bats ton mea culpa).
- Ostage, ost, armée, 960: mains en trestot l'ostage N'avoit homme qui luy osast prendre le gage; troupe, 11814: Vilain o., Jà moreis chi par Dieu.
- \*Oultriement, mauvaise orthographe p. otriement (octroi), II, 8996: Et li tiers poins si est que mais oltriement Ne feront al evesque de l'ost segurement. Bormans, tout en signalant la variante otriement, prend notre mot pour l'adv. oltréement, ce qui n'est pas admissible, et il traduit: sans réserve.
- \*Oures; 850: [Le comte a pris l'engagement envers l'évêque de lui engager son comté de Hainaut], si en fist delivranche Et oures, par les hommes l'evesque. Pour oures, œuvres (de loi)? demande Borgnet. Que ce soit là la valeur du mot ou non, écrivez en tout cas oures.
- Ousage = usage, 11341: Ou li livreis batallie si com il est ousage. Peut-ètre mal lu p. d'usage.

- Ou = en le; les cas de cet emploi sont exceptionnels; ex. 21776 : unc castelet ou gors. Voy. sous en.
- Ouse, en rime p. oust, ost, armée, 5692.
- Ouse, masc., osé, hardi, a. fr. os = lat. ausus, 1343: Et li empereour Romans qui fut tant ouse.
- Ouseux, pr. oisif, fig. négligent, 1233 : Et qui riens en oblie, ne soit mie honteux De moy redemandeir, negligens ne ouseux. La note dit : osé, hardi ; c'est une erreur. Ouseux est une variété régulière de oiseux, uiseux.
- OUTRAGE, conclusion, fin, arrangement final, II, 8514: Et por vos mettre en pais..., Vos voray acordeir... et mettre tout l'outrage Sor moy entirement. Cp. pl. b. outreit.
- Outranche, passage, II, 2872: atant ont fait outranche. Cp. outreir, passer, II, 22 (p. 589).
- Outreir, terminé, 38378 : La bataille est outrée; arrêté, fixé, 38121 : Là (à cela) est l'amende outrée.
- Oux, 1. oes, lat. opus, besoin, intérêt, 14386 : car je en ai bon oux (l'éd. se méprend en traduisant : j'y ai bon œil); 2. plur. de uel, yeux, II, 651 : ovre tes oux; en wallon ouie; 3. plur. de uel, wall. ou, œuf, 38772 : auz oux et al fromage.
- Overture, quid? 22180: Seigneurs, veriteit est... Qu'à ce temps que je dis, si eut bonne overture Que li engliese du Liege astoit tant noble et pure [que l'on ne nommait chanoine que des hommes de famille noble].
- Ovreture (en), ouvertement, sans réserve? II, 2930 : et puis en o. Donat Huy et Muhault, à toute leur joincture, A faus duc de Braibant.
- Over, couvrir? 15270: De brant l'assenat si que trestout fist perir Heame, escut et habier, rins ne le puit ovrir. Si le mot est authentique, il faudra bien l'expliquer par le latin operire; notre auteur offre plusieurs exemples de termes forgés directement sur le texte latin qu'il avait par devers lui.

P

PAGE, masc., serviteur, 2618 : Car ilh le dolte plus que son maistre li page; 18870 : li varlès et li page; — jeune homme, 5624 : mort l'abat com un page; 26297 : Et li conte Lambiert se tient bin pour un page.

- Page, fém., page, seuille, par extension: volume, livre, récit, 18023: le sait que j'ay dit en la p.; 22062: che racompte la page; liste, nombre, 24940: Che sont xui, se bien conteis la page; 28683: Car trois de ses cusins avoit en celle page. Cp. la valeur de pel, peals (peau, parchemin), 33133: Ensi com je ay dit par dessus en la peals (dans le livre). Littré dit n'avoir pas d'ancien exemple du mot page; en voilà un. Dans un Errata joint à l'An des Sept Dames (commencement du xviº siècle), je trouve constamment la forme parge. Ne scrait-elle pas antérieure à page? Pagina a pu saire d'abord pagre (cp. cosinus-cosre), de là, par transposition, parge, d'où finalement page.
- \*Pairrt, II, 9699: Dist Johan cui li cuer en son ventre (1 syll.) paiirit. Bormans traduit juste: s'épouvanta; il n'y a donc ici qu'une faute typographique pour paürit (u = ou).
- PAIRAGE, II, 8874: Messir Jaque, vos frere, est il dont une pairage? Le sens doit être: Ne vous vaut-il pas, n'est-il pas votre pair, ou comme s'exprime la prose: Est-il un page (valet)? Il faut donc corriger n'est il. Pairage est pair, l'abstrait pour le concret.
- Paire, couple, 36310: Adont fondat alteis (autels) en son nom mainte paire (== beaucoup); II, 3686: ne se puelent substraire Qu'en la vilhe n'en soit entreis xiº paire.

   Par paire, abondamment, II, 12162: Et son argent desservir (mot trop long), qu'il a oiut par paire Très plaintiveusement. Faire paire, s'associer, faire compagnie, II, 7666: Et dist qu'à son cusien fera à morir paire; être égal, II, 6341: Ons ne trouvoit adont qui à luy fesist paire.
- PAIRE, part, II, 9517: Li cuens de Bare, se (l. sen ou ses) frere, ot la premiere (s. e. batalhe) à paire (en partage; le texte, corrigé déjà par l'éditeur, donnait, contrairement à la rime, aparre).
- PAIRE (se), s'unit, se ligue, de parier, associer, II, 3641 : L'evesque et esquevins l'un à l'autre se paire; II, 3706 : Car chescun Dynantois à bin ferir se paire (s'attache; ou de parer, apprêter, donc = s'apprête?).
- \*Palade, 3506: Arnay le palade et Tibas et Vinceas. Corrigez paladin.
- Palens, harengs saurets, II, 9887 : qui valhe ii palens. Je traduis d'après Bormans; cependant le flam. paling signifie anguille.
- PALHART, terme d'injure, paillard; Du Cange: homo nihili et infimae conditionis, 1954:

  Dont puis furent dechuis comme mavais palhars; 2436: or ne soiés pailhare. —

- B. propose inutilement *pilhare*, qui se trouve dans la même laisse, v. 2422; B. oublie que l'auteur ne se sert pas, à la rime, deux fois du même mot dans la même laisse, sans changement d'acception.
- \*Palmat, 626 : Grigores li consules palmat de tel morsel. Lisez pasmat; de même 6364 (palmeis et enbahis), l. pasmeis.
- Panche (sovine), la panse en l'air, locution connue, 6120, 7099, 32309.
- \*Panée (salle), II, 10297: En palais on mangat, en la salle panée. Bormans corrige parée; il faut pavée. Voy. sous pavé.
- PANGNART, guenille, 18385: Mains nuls n'en emportat qui valhe dois pangnart. Forme extensive de pan, pagne, lat. pannus.
- \*Panneit, II, 7649: si chaiit jus panmeit. Lisez paumeit ou pasmeit.
- Panneir, exécuter par voie de saisie, II, 4266 : Les vesves et beghines ont panneit ansiment.

   De pan, gage; cp. all. pfänden de pfand.
- Papelardie, 31725: Car viez fut et floris, et sa vie ot gastée En grant papelardie, dont la chire ot yrée. Le sens habituel « fausse dévotion » ne convient pas ici; il s'agit plutôt de « dissolution, dissipation ». On sait que le sens premier de papelard est maintenant fixé à homme qui pape le lard (mange du lard les jours d'abstinence en recommandant aux autres de faire maigre); c'est donc au fond un goinfre, un amateur de bonne chère. Cela expliquerait l'application qui est faite ici du mot papelardie, à moins d'admettre un faux rapport avec le verbe papelhier ci-après, disperser, d'où dissiper.
- PAPELHIER, neutre, s'éparpiller, se disperser, 6157 : Quant voit comment sa gens sisaitement papelhe; aussi papillier, II, 1321 : où si gens papillent (B. : papillonnent?).
- \*PARACIVE, lisez par atine (v. ce mot).
- PARAGE, 18843: Et li mire s'asïent devant luy en parage. Quid? Occupés à préparer ce qu'il faut pour le malade? Cela me semble peu probable; je crois plutôt qu'il faut lire pavage (cp. les art. pané et pavé) et traduire « sur le pavement ».

PARCHIÉS, perçu, II, 1876; perchiet, 26169.

PARCHON, voy. partie.

- PARELHE, II, 13188: Et por che n'est mie mervelhe S'il at de son fait sa parelhe. Comme traduit très bien Bormans: S'il a reçu la monnaie de sa pièce.
- PARENCHE parage, famille, 1666 (de nobile p.). Aussi parente, 908 : qui fut de sa parente. La forme en ente est la première et représente parenté (cp. iniquite p. iniquité); de là celle en enche (cp. incontinenche p. incontinent).
- Parfait, prêt, 2312: car je suis tot p. Por mon honte vengire.
- Parilhois, 15855: Quant ot donneit Basien le conteit parilhois. Le mot ne paraît pas être l'adjectif de conteit, mais un adverbe ainsi, pareillement (— comme il vient d'ètre dit).
- Paroir, ressembler, 1778: son pere ensuit En trestoute bonteis et mult bin li parut.
  - \*Parrage, 35068: on usage savage Ont empris à cel temps par besongne et parrage. Quid? demande Bormans. Lisez en deux mots, et tout est clair: « par folie ».
  - Parsiet = parsuit, poursuit, expose, 29396: Al roy Philippe en Franche le tesmongne et parsiet.
  - PARTAIN, voy. tain.
  - Partie (avoir en sa) contre quelqu'un, avoir de son côté, II, 1685; deux vers plus loin : avoir en sa parchon.
- Partuer, renforcement de tuer, 23858: Atant salhit des murs si que tout se partue Al cheoir que ilh fait. Voici ce que dit la note: « Pour partie, se partage en morceaux ». Comme si partir pouvait faire partie au présent, et comme si partuer, mot bien connu, ne donnait pas un excellent sens; cp. d'ailleurs 25099: Chis Malhars est si fors que trestuis (lisez trestous) nous pertue. et 26154: à cel evesque qui tant de gens pertue. Sous le dernier exemple encore, l'éditeur, qui pense sans doute à pertuiser, place en note l'interprétation fantaisiste: perce, troue!
- Parvi, 6757: Car temporeis asteis de Tongre le parvi. Je ne sais ce qu'il faut entendre par cette détermination ajoutée à Tongre (le mot est sans doute parvis); pour l'éditeur, parvi c'est parvers, mauvais, méchant!!
- Pasques, palmes pascales, 32919: Portarent tuis leurs pasques à joies et baudours.
- Passeir, traverser, transpercer; II, 111: Que tout parmi pussat Galerant de Sougniés.

- \* Passelle, II, 3790: Forte fut la batalhe devant Landre el passelle. Quid ? Selon B. pastène, paturage, prairie. Il est en effet probable qu'il faille corriger pastelle, pastellus, dim. de pastus (pascuum). Cp. pasture.
- Passionant, passionnaire (livre contenant l'histoire des martyrs), 38690.
- Passon, passage; livreir passon, II, 2847. Forme arbitrairement forgée pour la rime. Il reste à examiner, cependant, si le passage ne permet pas de s'en tenir au sens naturel de passon, paisson lat. pastionem, pature, nourriture.
- PASTE, patre, pasteur, 3649: De sains Marcelle ont fait leur paste.
- Pasture, pâturage, champ; mettre ou jeteir en p., renverser, abattre, 35828, II, 7477, ib. 9111.
- PATERNE = patène, 28002 : Un grant calix avecque la paterne.
- Patris, patrice (de Rome), 5096, 5131.
- Paus = pais, pas (négation); se présente plusieurs fois (hors rime) dans la seconde partie, II, 4010, 5080, 11374.
- PAUTE, patte, 12121: Trois pautes de lyon; 14016. Paute se rapporte à pate, comme daute à date; simple modification phonique. On pourrait l'identifier avec le prov. pauta, mais celui-ci est indépendant du fr. patte et vient, comme l'a. fr. poë d'un type pota néerl. poot, all. pfote.
- Pave, épithète de ville ou d'église, 31719 (nostre citeit pavée), 38146 et 39025 (del englise p.). Pourquoi Bormans propose-t-il de corriger partout parée? Le pavement des rues, des salles ou palais, des églises était au moyen âge jugé digne d'être mentionné comme un accessoire important; voy. Gachet. Cp. aussi l'art: panée.
- Peals = pel + s, peau, parchemin, 33135 (voy. l'art. page); II, 12290 : Signours, oitt aveis par dessus [en] la peals.
- Pechon, 10393: Liqueil est li milheur, sire, de dois pechons, Ou mentir pour plus vivre et faire outre raison, Ou morir en tenant, sens nule effractions, Droiture et veriteit?

   Il ne peut s'agir de péchés; je prends donc pechons pour le dérivé de pieche, morceau, pris dans un sens détourné: chose, point 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Le Roy me signale la loc. liégeoise avou-p'chi, avoir plus cher, préférer; mais il est indubitable que p'chi est = pu chi (plus chier, et n'a rien a faire ni avec lat. potius, ni avec notre pechon. — Une autre explication de notre passage reste ouverte. En lisant perchon (= parchon), on obtiendrait le mot propre pour rendre l'idée de « alternative ». Cp. l'expr. jeu parti, qui dit la même chose.

- Printure, discours trompeur, illusoire, II, 9124: Guyon l'en at mentit, qui li fist la peinture (qui lui fit illusion). Plus souvent pointure.
- Prioir (en rime) = peiour, peour, peur, Il, 8573 : Huyois sont enbahis, mais che fut de peioir.
- Prinon, perron (dans le sens liégeois), II, 3621: Ils fesoient cricir à un peiron marbrus L'ost à une journée; ib. 8767: Si fereis (monosyll.) un peiron d'oir; ib. 11107: Forjugiés il en fut... A peiron à Votemme. Sur l'étymologie de ce mot (pileron, pelron, perron), je renvoie à Grandgagnage II, 213. Cette étymologie toutefois n'est pas à l'abri de contestation; ainsi Littré identifie le perron dont nous parlons avec le perron palier de pierre. Ce qui, à mon avis, recommande la manière de voir du savant liégeois, c'est d'abord que le perron était un pilier, puis que d'anciens textes donnent pelron, enfin que notre fr. perron se serait wallonisé par piron.
- Prinsin, = persin, presin, persil, II, 1601: com peirsin et laitue.
- Pr., masc., pieu, 621 : [Tongris frappa Gregoire] Amont son heame à or, trenchiet l'at tout un pel. Quid? Je ne trouve un sens qu'en corrigeant tout par com: « comme un pieu ».
- Pelure, égratignure, écorchure, 7325 : Trestot le (c'est-à-dire le hyalme) detrenchat c'onque ne sist pelure. Cp. 7542 : Tot par my le trenchat tot sen faire escorchure.
- Pelus, 17918: si at troveis escus, Heames, habiers, espées, ars tourquois et pelus. Je suppose qu'il s'agit de javelots; type pilutum de pilum? En plaçant une virgule entre ars et tourquois, nous obtiendrions, au lieu de « arcs turquois et traits », arcs, carquois et traits, ce qui me semble préférable.
- Pendre, être en suspens; dans la phrase ensi que che pendoit cependant, sur ces entrefaites, 37428, 37735. — Pendant, suspens, 38665: Ensiment demorat la chouse en teils pendans Sans estre rins traitiés.
- Peneste, 10105: Pire et Andoliens ont... Donneit cop de cuteals et de bastons penieste, Qu'il orent pris en bois, plus gros que de genieste. Borgnet dit qu'un bâton penieste doit être une flèche, un bâton garni de plumes. Mais comment eussent-ils trouvé des bâtons empennés dans le bois? Je risque moins de me sourvoyer en expliquant penieste par \*pinestris: bâtons de pin.
- Proin, peour, pieur, pire; en avoir del ou le p., avoir le dessous, 478, 423, 583, 1009.

- Perclouse, enclos, monastère, 20719: Povrement vivoient dedens celle perclouse.
- Percruis, arrivé à sa pleine croissance, mûri, fig. expérimenté, 5518 : gens en mavesteit percruis.
- Perdon = pardon; don, offrande, 27127: Or fut l'englise riche et ot rente et perdons.
- Perdre, sens neutre, périr, 1698: Le peuple qui perdoit par le fol morsel glos. Par contre on voit perir au sens actif de perdre, détruire, II, 2977: et tous cheaus qui perir Voloient le vesqueit. Cependant dans ce passage on peut aussi traduire:

  « voulaient que l'évèché périt ».
- Pereuse, 9387 : [Le corps du comte Aper, père de saint Lambert, fut reporté à Maestricht, afin] Que saint Lambiers en pereuse le voie. Quid? D'après l'éditeur : dans l'église Saint-Pierre. J'en doute; pereuse me semble signifier tombe de pierre.
- Perine, adj. fém., épithète emportant l'idée de dureté, force, importance; voici les applications que j'en ai relevées : coeffe 6178, 31337; à la chire p. 13300, malle 18777, nostre loy 20327, plaie 24257, histoire 30339, fieste 35119, œuvre 28542, ensengne II, 1673, enqueste II, 8325. Le sens propre est « de pierre »; il se présente dans la grant voie perine 1883, et aussi, puisque le mot se présente deux fois dans le même couplet (ce qui fait supposer une valeur diverse), dans englise p. 13296. Comment se fait-il que l'adjectif ne se produit qu'au féminin?
- Perine, 22294: [La onzième abbaye fut instituée par Notger] A Tuyn deleis Alne, où pas n'avoit *perine*. Le texte porte, contrairement à la rime, *perille*, d'où je conclus que le sens est « pareille »; donc un dérivé de *per*, égal.
- Peringal, se trouvant à l'étranger, hors de sa résidence, 35901: Tant que l'evesque astoit à Rome peringals. L'adj. lat. pereger a pu donner peringre, peringue, d'où peringal. Le mot est remarquable.
- PERIR, voy. perdre.
- Permordre, 5773: Quand il l'at commenchiet, le dyable le permort Pour lui mettre à sa pilhe. Cp. tresmordre.
- Permueir, permuter, faire l'échange, 18307: Et chis li otriat, qui volentier permue; 35025: ensi sont permuant De femme à benefiche (ainsi les chanoines échangent des hénéfices pour des femmes).

- Perpetueir, donner à perpétuité, 6258 : Et l'englise (= à l'église) de Mes at tot perpetueit Sa vilhe et tos ses bins.
- Pertendue, p. pretendue, prétention, présomption, 26147 : Quant Braibechons voient sifaite pertendue.

Pertenans, parents, II, 9475: Car l'evesque et li cuens furent si pertenans.

Pertuer, voy. partuer.

Pervenir, arriver, se réaliser, 4911 : Que pais ne vivras tant que li perils pervengne.

- Pervilheus, périlleux, 2393 (l'œvre pervilheuse), 7425 (la meire [= mer] p.). Probablement une mauvaise leçon.
- Pessache, d'un type pisaticum; chaume de pois, 4929: Ains y fasoit plus chalt qu'en unc feu de p. (B.: « Un feu de bois sans doute, car pesse est le nom de plusieurs sortes d'arbres »; tiges de pois, 27225: Ausi copoit une homme comme il soit de p.; champ de pois, p. champ en général, II, 1646: s'en vont par le p. (le texte porte fautivement pessanche).
- Pressanche, infirmité, faiblesse, défectuosité, erreur, 38710 : [Le chroniqueur Engorant] En at getteit un libre qui fut ples (lisez plens) de pessanche. Ai-je bien rendu la valeur du mot? Ou s'agit-il de « lourdeur »? Bormans traduit pl. de p. par « sombre ».

Pesseour, pècheur, II, 8642.

- Pestel, IAL, 1. pilon, II, 10662: Les femmes y furent à grans bourles cornues, A pestés et bastons, à lanches bien agues; 2. subst. verbal de pesteler, écraser, II, 10585: En ses Flamans se fiert, mult en fait grant pestial.
- Pestilenche (mettre en), effrayer, II, 5727: Pour enbahir Flamans et mettre en pestilenche.
- Peure, poire, 14535: Tout ensi le fendit comme escorche de peure. B. dit: cosse de pois, mais escorche n'est pas cosse, et peure n'est pas pois (wall. peus). Ailleurs, à la rime également, poir, 15308: C'onques ne forfirent al chasteal une poir. Cp. l'art. poir.

Pruse, verbe, forme wallonne pour a. fr. poise (pèse), 2405, 4195.

- \* Picinos; au v. 2768, notre texte donne: De faire pais al roy qui siert li grans cos. Ce vers est trop court; le manuscrit Br. a les gros piclros; cela satisfait à la mesure, mais que faire de ce mot? Je pense qu'il faut corriger picquos, coup de pointe, qui se présente 16508 et 36665.
- Pir, 33726: Veieis comment David... Qui fut unc petis hons et n'ot pas une pie D'armes dessus son corps fors que sa cotte antie. « Pie, chose minime », dit Bormans; cette signification s'impose en effet, mais comment vient-elle à s'appliquer au mot pie, et que représente ce dernier? Je suis tenté d'y voir un mot forgé directement sur le moy. lat. pita (menue monnaie), qui est = picta (fr. pite).
- Pien, II, 3159: qui mon frere Seguien Ot estrangleit celle an par de desoz unc pien. —
  Borgnet, qui ne remarque pas que la rime est en in, et que pien est une mauvaise
  orthographe p. pin, fait la mauvaise note que voici : Pour pied ou pieu?
- Pies, pron. pis, poitrine, 3906: jusqu'en pies le fendit. Cette phrase revient souvent, et parfois (ainsi 3936 et 7072) on trouve, grâce à l'ignorance du copiste moderne, pies écrit piés, ce qui fausse absolument le sens.
- \*Piés, = fr. pis (lat. pejus); on trouve plusieurs fois cette forme à la rime, ainsi 6971, 14627, 30095, dans des couplets en iés, mais elle n'en est pas moins rejetable. L'éditeur ou son copiste a méconnu la valeur phonétique réelle de iés, savoir is; fr. pechiés (péchés), liés (laetus) se prononcent dans la langue de Jean d'Outremeuse pechis, lis; il fallait donc laisser pies, qui vaut pis et qui ne s'est jamais et nulle part prononcé piès. Cp. dans une laisse en ise la forme pise, 26259 : valoir en poroit pise.
- Pigois, 16468: N'en donroy une pigois. Quid? Probablement pugois, nom d'une petite monnaie. Est-ce le même mot que pigos, que je trouve 17734: Et s'amanray Ogier qui donne les pigos (où Borgnet songe à pignons, pennons, étendards)? J'en doute; pigos est, me semble-t-il, fautif p. picos, coups de pointe (cp. l'art. piclros).

Pigos, voy. l'art. préc.

Pilechon, modification de *pelichon*, pelisson, 3518: L'escut li perche toute, si comme unc p.; 16916: Trestout le porfendit com hermien p.; II, 164 (p. 590): Car le hialme fausat com *pillechon* hermien (où B. traduit au plus faux: « comme ferait une massue sur une fourrure »). En deux syllabes, II, 2023: com *pilchon* de samis.

PILEIT, pilier, 2005: Sur unc pileit drechiet plus hault c'une beolle.

- Pilhar, pilier, colonne (qualification d'honneur), 1956: Mais Dieu ressuscitat, plus hardis que lupars, Quant ot brisiet infier, comme tres saint pilhars; 2422: Li dus y chevalchat, qui bin semble pilhare.
- PILHE? mettre à sa pilhe, 5774: li diable le permort Pour lui mettre à sa p.; Mettre dans son pilon? fig. mettre à sa merci, cp. 9489: Ensi le tient desous al parsont de la pilhe. Quid 1821: Où sut puis Treit sondée, qui sut de bone pilhe? Bonne à piller? demande l'éditeur. J'en doute; si l'on prend le mot comme signifiant le résultat du pilage, on pourrait au besoin en dégager le sens « composition, préparation, nature, qualité ». Notre mot doit exprimer « action de piler » v. 13102: Parmi une caple aloit bruissant de teile pilh. Cp. pestel.
- Pis, adjectif, pic, doux, 25421: si que tous li pieurs Astoit pis et tres doulx. Donc piv, pif + s; on sait que la forme pieux répond à un dérivé lat. pi-osus.
- Pysente, = piésente, sentier, 4815.
- PITALHE, hommes de pied, 1602; 5981: Dont x<sup>m</sup> homme armeis sut ochis de pitalhe (selon B. = pitié!); en la pitalhe, sous les pieds, soulé aux pieds, 16896: Car mors est Aloris et giest en la pitalhe.
- PLAIN (mettre à), mettre à fleur de terre, détruire, lat. adaequare, 15121 : Franche destruirat et meterat à plain. Quid le plain v. 6036, dans la phrase : Et si fut coroneis à Lutesse le plain? Dans la plaine?
- Plain, plomb, 4074: Devant astoit de *plain*, devenus est fins ors. Nouveau cas de permutation entre les sons ain et on.
- PLAITIER, plaider, II, 6934.
- PLAIVE, pluie, 30029; ailleurs pleve 38896 et au v. suiv. plueve; ploive 38955; II, 7198; pluve 1922 (toutes ces formes se présentent hors rime). Plaive est aujourd'hui la forme usuelle à Liége, pleuve à Namur et à Mons.
- PLAKEIR, faire des placages de mortier aux parois d'un bâtiment, 36952.
- PLANCHE (prendre à la), prendre à la trappe, attraper, II, 10975 : Que droit à l'avesprée (texte : la vesprée) les prendrons à la planche.
- PLANCHIER, plaine? 22501 : Sus unc planchier seoit (il s'agit de l'église de Sainte-Catherine), ensi qu'il le trovat.

- PLAMER, plenier, 1. complet, II, 13366: Trois jours y furent tout planiers; II, 11592: et la tour [tout] planier; 2. épithète honorifique exprimant grandeur, magnificence, appliquée à une personne, 24894: chis fut grans et planiers; à une ville, 32098: de Liege la planier; à une salle, 3263: à Sedroc, une fort et planier Vilhe par desus Meuse; 3248.
- Planoien un cheval, soit étriller ou caresser, 17781 : Ne demorat c'une seul c'on (qu'un) pelerin planoie.
- \*Plant, II, 12988: Nous volons mettre tot à plant Fraipont et le Roche aussi. Bormans:

  A plan? Éclaircir, vérifier? Non, il faut lire, selon la rime, plent (= plaint); or, mettre à plaint, c'est mettre en tribulation.
- Plasse, adj., 23918: Ilh ne seit qu'ilh puist faire, si at le cuer tout plasse. Je ne puis m'expliquer ce terme que par plezus, embarrassé, perplexe. Asse p. aisse, eisse est dans la règle.
- Platzīs, plaine, champ, II, 10740: Li chevalier fut mors emmi le plateïs. Le mot accuse un type platat-itius (d'un verbe fictif platare, aplanir).
- Plateïs, plaid, procès, 6621 : L'evesque les at mis encors en pl. De plaitier placitare.
- PLENT plaint, plainte, douleur, 8051 : Elle getat un cry si fort et de tel plent. L'éditeur se méprend singulièrement en rattachant notre mot à planté et en traduisant : si abondamment. Voy. aussi plant.
- PLEU = ploi, 1. pli, 7364: Trestot parmi le fent comme un pleu de samit; 2. condition, II, 7869: qui parmy iteil pleuz Toute la plache voide (Borgnet prend pleuz p. plet, convention). Voy. aussi ploi.
- Plevie, épouser, II, 1541 : quant la filhe de son oncle ot plevie.
- Plevison, pluie, temps de pluie, 38916.
- PLICHE, pelisse, 31343: Que l'escut li tranchat comme une pliche hermine. Cp. pilechon.
- PLOGE, garantie, caution, 14397: Donneis ploge, dist Charle, eramment ambedoux; otage, 36088: De ses covens tenir li ont ploges livreit Dois cent. Modification de l'a. fr. pleige par l'intermédiaire de ploige. De là : replogier, renplogier, délivrer moyennant caution, 14403 4.

- PLOI, ploie, propr. pli, de là état, condition, 9183: A sains Denis sereis remis en promir ploy; 24707: Ne escut ne habier, qui fut de noble ploie (selon B. = plate!); 32376: Je croy encor seroit le paiis en grant pl.; 35086: Ainsi avoient priestres offrandez de grant plois (Bormans propose inutilement de corriger pois); 37276: Coment la vowerie vint chi en autre ploi. Le sens primordial « pli » subsiste dans à grant plois = d'une façon multiple (multi-plex), 4482: Rentes et altres bins y donnat à gr. pl.; en mil plois = mille fois (cp. all. tausend-fältig), 11. 1102: Car bin tempre seirat en milhe plois doblée. Voy. aussi pleu, ploit.
- PLOIT = ploi, condition, situation, 38558: Or avint à tel ploit Que l'engliese refaite en partie bien soit. Le t final peut n'être qu'un effet de rime, mais il peut s'expliquer aussi par le type plicitum, plictum (cp. exploit de explicitum). En effet, le wallon actuel dit pleût, d'où le verbe pleûti, plisser.
- Plomer, plumer, 35183: Mais cascun seit mult bien coment damme fiestoie Celuy cuy elle plomme.

PLOVIR, pleuvoir, II, 8274.

Pochon, petit pot, II, 3613: Boire du vin... en une pochon de terre. — Wall. mod. posson; fr. mod. poisson (voy. Littré), anc. fr. poçon, dim. pocenet. Je rejette les étymologies lat. potionem, et fr. poche et je ramène poçon à pot, comme escuçon à escut, plançon à plant.

Poent, lat. potentem, puissant, 24910: Galerant le poent.

Pointevin, forme nasalisée de poitevin, épithète de brant ou espée, II, 1446 et 1649.

Pointure, ponture, peinture, 1926: de ponture sut pains Coment Richier cachat le porcheal; 4762: Et de choses plaisantes... Qui trop seroient longe de chi saire pointure (de décrire). — De l'a. sr. poindre — peindre (encore à Liége pond'); le changement de ei en oi a sa cause, je pense, dans une consusion avec poindre — pungere.

Pointureir, peindre, peinturer, 11476, 14017 (escut... pointureit de gueules).

Poior, pouvoir, 590; à p., avec force, 638; non poior, impuissance, 661: Forche et vigour ont fait de tot lor non poior.

Poir, forme wallonne de porc, 30540 : vaches et poir.

- Poir, 11882: Teile plache entour luy poïssiés perchivoir Qu'ilh sembloit qu'il jowent tuis al gardeir le poir. Quid garder la poire? Il doit s'agir d'un jeu, qui exigeait un grand espace. Je ne pense pas que poir soit ici porc, mais poire.
- Pois, pensée, réflexion, 18451: Puisque li Danois vint, Johan arat des pois (réfléchira, se ravisera?). Ou pois, fardeau, charge, difficulté? Les deux acceptions émanent toutes deux du lat. pendere, pensum.
- \*Pois, 4091: Mais che ne li valut le laine de dois pois. Cela n'a pas de sens; en effet, la rime exige pors. La laine de deux porcs revient à dire « rien du tout ».
- Poistal, chef, administrateur, ici avoué, 11378: Fut li contes Plandris, ses freres, sais poistaus Del evesqueit de Liege. Forme contracte de poëstal, type potestalis. En syncopant la deuxième syllabe de freres, procédé constant chez notre auteur, on peut lire poïstaus.
- Poitzvin, mot détourné de son sens géographique et vaillant homme, 27501 : li noble poitevins. On peut rapprocher l'anc. expr. pohier picard.
- Poitevinal, épithète d'arme (brant, espée), 4276; aussi poitevin 6179 (espée poitevine), et pointevin. Comme substantif, 942: Li dus Prians y fiert de grant poitevinal. Un copiste inattentif a écrit portevinal ou portevine 942, 3427, 7036, 10844, 24234.
- Polam, garçon, jeune homme, 7913 (appliqué à Sigebert, fils de Dagobert). Aussi polet, 4326 : Retourneis, ors polès; 7170 : Palamedes ferit, qu'astoit : grans polès; II, 11796 : La plus grande partie l'evesque et ses polès. Polain poulain, jeune cheval, 9509. Tiré du lat. pullus, jeune.
- Polet, voy. l'art. préc.
- Polhus, II, 12511: Li cuens polhus, à noble aroy, Il ne se volt pas oblier. Il s'agit d'un des assistants au plaid solennel de Vottem, 13 juillet 1346. Quid? Le sens pouilleux (t. de mépris) jurerait avec à noble aroy; je propose donc poilu (avec l mouillé), wall. poyou, terme analogue à barbu.
- Polit, brillant, magnifique, 33724: Diez le vous renderat en la gloire polie (selon Bormans, ouni, uni, sans trouble); 23319: en la vilhe polie C'on nommait Amercuer; 29855: en Liege la polie; 23519: Par les encloustre hosteis a ilh fais mult polis.

- Polle, 37530: D'ambedois pars salhent trestot en une polle. Quid? Y a-t-il ici quelque acception dérivée de poule? Le sens serait clair si l'on corrigeait bolle (boule).
- Porgnal, 1. de combat, pugnalis, 3444 (brant), 32012 (fiers barons); 2. de pugnus, gras comme le poing, puis gros, grand en général, 30053 (nuez grosse et p.), 53139 (guerre p.), 53899 (englise p.).
- Pont, point; tot  $\dot{a}$  p., tout justement, exactement, 27633.
- PONTURE, VOy. pointure.
- Pon, suivi d'infinitif, au risque, sous peine de, 2735: Car ilh ne li feront por les membres copeir. Je constate l'emploi, dans la Geste, de cette formule connue.
- Porale (fuelhe de), feuille de porreau, 4290.
- Porcache, intention, poursuite, 27204: Quant li dus de Champangne a veiut le porcache.

   Nous avons encore pourchas dans nos dictionnaires.
- Porfaire = parfaire, II, 12160 : que chescun est contraire A l'eglise de Liege, por celi fait, porfaire.
- Porprendre, comprendre, contenir; 27933: Des gens que mon paiis de Henau puist porprendre; saisir, comprendre, 30643: et quant li duc p. Pot toute la substanche; prendre (un nom), 7592: Pommes de sains Johans volrent le nom porprendre.
- Porprengne, subst., = porpris, contrée, 891 : x<sup>m</sup> Romains ot Gregoire en la p. Conduit et ammeneit.
- Porprise, contrée, pays, 1285: si nommat la porprise La conteit de Hesbain; enceinte, puis terrain occupé par un bâtiment, 24044.
- \* Ponquiés, mal écrit p. porquies (pron. porquis), porpris, circonscription, étendue, 6947:

  De Dynant la conteit qui avoit grant porquiés. Propr. « terre acquise ». Voy. aussi le mot suiv.
- Porquise, 1. but poursuivi, 1278: mais ma p. Ne ma droite matere que je ay chi eomprise Riens n'affiert à cel fait...; 2. domaine, 11271: Ilh y a fait trois portes en toute la p.; 24045: sain Lambiert cui porprise J'ai refourmeit et mis de vostre grant porquise (domaine); 28049: Une fil lassat li due qui ot cele porquise.

\*Portaire, lisez portraire (tracer, exposer), II, 6551.

PORTEIR, sens absolu, souffrir, avoir patience, 11, 3627: Le pueple covenoit adont porteir et taire.

Portendre, étendre, prolonger (un récit), 477 : Que vous seroit la chose si longe portendue ?

PORTEVIN, portevinal, voy. poitevinal.

Portrait, figure, apparence, 23869: Le chasteal ont vuidiet, qui fut de bel portrait.

Portraitier, tracer, II, 8038: Si qu'aferoit à eauz, fut li liez portraitiés Entre le grant mostier saint Lambiert, à x piés De Nostre Dame aus Fons; projeter, 25520 (unc mostier); discuter, traiter, 38675: Del achat de Bulhon fut li fait portraitiés; machiner, 10696: Qui sa mort là endroit ly orent portraitiet; II, 8944: Car il fut portraitiés La grant discention... De sains Martin à Liege; traiter, arranger, 10235: Quant sot que son frere est ensiment portraitiés; 28283: Ensiment astoient malement portraitie Toutes les regions...; — traire en avant, élire, 3654: Quant il fu mors, si fut evesque portraitiés Metropoliens. — Notez encore le participe portraitié au sens de « étendu, vaste », 29860: Che est de Brugerons, la conteit portraitie. — Au v. II, 7584, notre verbe doit signifier « traquer, poursuivre »: Mais il fut portraitiés, Par un sien varlet propre astoit il espiiés. Au passage correspondant de la prose il y a porgeteis (V, 548). Peut-être est-ce le latin pertrahere (attirer dans une embuscade).

Portraiture, image, figure, fig. personne, 26082: Nostre evesque Baldris, la belle p., Aloit parmi l'estour; — plan, arrangement, 37849: Car adont fut à Treit faite la p. Teile, que ...; — étendue de terre, territoire, II, 2934: A Renart de Bollogne donne le grant masure De Dynant et entour toute sa p.; — surface, 24745: de son espée dure At donneit un tel cop dessus la p. De son heame d'achier (ou e les ornements du casque e); — action de porter un coup, II, 9861: Cheluy quide ferir à celle portraiture.

Porveioir, lat. perspicere, examiner, II, 11957: Ont tantoist pris la lettre et l'ont fait porveioir Johan de Ferier, leur clerc.

Porvoire, 32982: Mult astoit nobles hommez, mains toudis porvoiat Encontre nostre evesque qu'il ensiment tuwat. — Bormans traduit « prit des dispositions, intrigua »; il paraît tirer le mot de porveoir, ce qui est impossible. Le mot répond à proviare, aller en avant, donc un synonyme de procedere, user de (mauvais) procédés, comploter.

- Ponvoirs, 21896: Veriteit vous diray, n'en soiés porvoiés. Comme Bormans, je pense que l'auteur a écrit forvoiés, à moins d'admettre le sens « mener autour », fig. priver, frustrer. On sait que por vaut circum.
- Pos = poils, 17751: De sa barbe mains pos Li sachent del menton.
- Posnée, arrogance, 11734 (demenant grant p.), 14466 (par mult ruste p.). Aussi ponnée, II, 4317 et 5116. Sur l'origine (obscure encore) de ce mot fort répandu dans l'ancienne langue, voy. mon Gloss. de Froissart. Grandgagnage donne le mot namurois ponée comme désignant une femme soigneusement mise. Est-il connexe?
- Potage (mettre en), synonyme de « mettre en confiture », 3881 : Ne li vint hons devant ne soit mis en potage. Honir le potage, gâter l'affaire? II, 8521 : Là ot une chevalier qui honit le p. Borguet prend potage pour potestas, autorité, seigneurie. Cela n'est guère soutenable.
- \*Postes, 24845: Car postes et tournois et armes persuoit. Lisez jostes.
- Pou (à), peu s'en faut (ou fallut), suivi du verbe dépendant à la forme négative, 7304 : Quant Robiers l'entendit, à pou n'est esragiet, 7316 : Paris chanchelle, à pou qu'il n'est engenoilhiet.
- \*Pouchies escondeis, 13901: Mains il n'y acointoit (il ne l'estimait) dois pouchies escondeis.

   L'éditeur, à l'égard de pouchies, met la note « pouces? »; à l'égard de escondeis, il ne dit ni ne propose rien; il paraît donc avoir compris. Je ne suis pas dans ce cas, et je corrige hardiment: dois pouchins escaudeis.
- Poulage, peuple, II, 2718: Là demandat errant dont vient si grant p. Dérivé de peule (eu devenant ou en syllabe atone). Pourrait aussi signifier « troupe de jeunes gens » et tenir de pullus (cp. poulain).

Pouse, pause, arrèt, 3679 : Qu'il outre la citeit passont sans faire pouse.

Poutrel ou putrel, jeune cheval, cheval en général, 616, 3941.

Poutresse, gardienne de poulains (poutres), 1862.

Pove, parfait désini de povoir, 11, 9531 : Quant l'evesque l'entent, il ne se pove taire. — Cas exceptionnel, analogue à vinve (vint). La syllabe ve représente la sinale latine ui.

Prace, champ d'écu, 14017. — Contraction de preage, praage.

- PRAHER, lat. praedari, piller, 21676: Et tant d'autre citeit et paiis ont prailet.
- Prechoner, prècher, 6085; au v. préc., la forme prechier.
- Prefigier, fixer d'avance, 15936 : Del tornoy comenchier fut prefigies le jour ; 14628 : en cel terme qui li fut prefigies. Aussi prefixer, 28359 : A une jour qu'ilh li sont là endroit prefixant.
- Pregnoiés empereurs, roys, duck, conte en ont cure D'y mettre leurs enfants quant en ont à mesure (beaucoup). Quid? Borgnet ne s'embarrasse pas; l'ital. pre-giare (priser) lui fournit le prétexte de traduire pregnoies par « illustres, célèbres. » Pour moi, le sens doit être « des empereurs nés » (appelés par leur naissance à cette dignité), et je rattache le verbe pregnoier au mot roman it. pregno, prov. prenh, a. fr. praing (= qui a conçu); il signifierait donc « engendrer ».
- PRELAT, AUT, chef, supérieur, tant civil et ecclésiastique que militaire; 1019 : Fire sut la batalhe..., Li Romains ont perdus asseis de leur prelas; 5359 : li sarasins prelas; 5410 (en parlant des Huns) : Ne les voroie mais veoir sisait prelaut; appliqué à des hommes d'église, 5807, 9816.
- \*Prenevoir; 10578: Celle table dorée (le tableau représentant le meurtre de saint Lambert) fist maint homme doloir Et requerir le lieu de celle prenevoir. Mot corrompu; B. propose de dire prime voir, « voir d'abord, en premier lieu »; cela ne se recommande guère. J'y vois le subst. primevoir (primevère, au sens figuré de « belle chose »), que je trouve 11898 au sens propre, et II, 6276 au sens figuré: Chis fut la primevoir de la lettre le roy (le nom le plus éminent).
- Près, adv., presque, suivi du verbe négatif (cp. à pou), 7644: Près que ne sont forsencis (le que est de trop et gâte la mesure).
- Près (se prendre), s'empresser, s'efforcer, 37962 : Allemans se prendent mult près de dechivoir Albert, le saint proidomme. Mal compris par Bormans : « réussissent presque »; voy. mon Gloss. de Froissart, v° priès.
- Près, prix, valeur, 11930: Le habier desrompit et l'aqueton de près -- Forme de circonstance; ailleurs pris (à la rime) 12195, preis (hors rime) 14043.
- Presenche. A pr., à présent, pour le moment, II, 7157. Traire en pr., donner la préférence, 36350 : et cascun fist absenche De ly (s'éloigna de lui) et si ont trait Baldewin en pr. Y mettre sa pr., intervenir, II, 6568 : La clergie et le peuple y misent leur presenche.

PRESENT, don, cadeau, 58004: Le present est trop grant et de trop grant despens.

PRESENT (en), aussitot, II, 11939.

Presenteir une église, dédier, 13568: Et serat consacrée en l'honour sain Martin, car che ly atalente, De saint Martin de Tongre, ensiment la *presente*. — L'éditeur dit ne pas comprendre.

Prestreais, dim. de prestre, avec un sens de mépris, II, 2760 : Chis pr. nel valt mie.

Pretendre un sermon, prononcer, II, 641: Dedens le dyoceis, ne de jour ne de nuyt (corrigez nus) Ne sut heures chantées ne sermons pretendus. — Propr. mettre en avant, débiter; cp. lat. proferre.

Pretendue, prétention, présomption, 30216: Chis trois contes furent de noble pr.; menace prétentieuse, 35674: L'evesque astoit à Huy qui soit (= sut) la pr., Hesbengnons assemblat et Ligois; — sens pr., 37706. — Force, vigueur, 25091: Li evesque Nogiers, à mult grant pr., Fiert le cuen de Sain Pol de sa hache mossue. — Chemin préféré, ordinaire? 21322: Là aloit ons de Liege, c'estoit la pr., Qui par les preis aloit où la capelle drue De Saint Capraise astoit nouvellement creüe. — Faire pretendue, déclarer, affirmer, 19431: Pour la lettre qui dist et faisoit pr. Que... — Voy. aussi pertendue.

Preuse, profitable (non pas « prudent », comme pense l'éditeur), 2410 : Mais de faire le pais... Me voray entremettre, s'ilh vos semble estre preuse. — La forme s'explique soit comme l'a. fr. pro, prou, preu (avantage), muni de l's de flexion rendu sonore, soit comme une confusion avec l'adj. preus, où l's est toujours, et à juste titre, considéré comme radical.

Prevost, provost, souvent — chef, prince en général, 1789: Barons, chis dus Lotringe, li primerin prevoste; 1693: Assavoir droit sur l'an c'Adam nostre prevos Fut formeis de part Dieu. — Au v. 4397 le texte a prevos (il s'agit en effet du prévôt du chapitre), mais la rime veut prevoir (presbyterum).

PRIMEVOIR, voy. sous prenevoir.

Principe, commencement, 38689 : [Le chroniqueur Hariger plaça le texte de la prise de Bouillon] en principe devant, qui est li chiés, De leur passionart, et là fut atachiés.

— Les mots qui est li chiés, que Bormans croit altérés, forment une parenthèse définissant le mot savant principe.

- Principite, principauté; répond à un type lat. principitatem, 8714.
- Paisure = prise, part, tenure, domaine, II, 2935 : Ferans aurat bin près de sa prisure Fosse, Cowien, Tuwin.
- Privanche (estre à), être en particulier, à privée maisnie, sans suite officielle, II, 5950 : Dans abbeis, vos asteis chi à privanche, Vos n'aveis mie faite trop grande proveanche (précaution, préparatifs).
- PROCHAIN, qui se trouve sous les yeux, 1911: En veriteit trovat le fais et tot pr.; qui est à cœur, 7906: li siens reclains Perpetuéement demorat tos prochains Entre les Sarasins (sa mémoire fut à toujours chérie, honorée; selon l'éditeur: son cri de guerre reste commun à tous les Musulmans); attentif, 2106: Or escuteis, singnours, et me soiés prochains (selon B., favorable).
- Prochès, procès, processe, 1. fait, événement, cp. all. vorgang; 666: Singnours, or escuteis un merveilheus pr.; 2. récit, histoire, 4191: chi, dient li processe, Sont cristoiens logiés; 11913: li caplois dont je dis le pr.; 18111: Ce dist nostre pr.; 36627: ensi que le pr. Le vous deviserat; 3. charge, commission, II, 8316: Le jour le sains Lambert vint à Liege un ligal, Abbeit fut de Cligni, qui pr. avoit beal De faire sour l'evesque enqueste general. Lire son pr. à quelqu'un, 14471: A mon brant vous liray si bien vostre pr. Que vous compar[r]eis biens, se je puy, les excès...; faire lon pr., II, 11770: Li barons dé paiis n'y ont fait lon pr., Car ils ont respondut...
- PROCUREIR, faire diligence, 5950: A luy canoniseir l'evesque procuroit. Cp. acureir.
- Profesier, proclamer, reconnaître, 19262: s'onque chevalerie Fut faite par un homme, puis c'Adans vient en vie, Je croy que celle doit bin estre profesie. Dérivé de profesie (prophetia praedicatio). Indépendant de professer.
- Professe, adj., qui fait profession, qui donne des preuves, 10173 : La dame en bin pr.;
   loc. estre professe à la mort, être à son dernier quart d'heure, 20421 : Courte la murderesse... Nous ferat à la mort huy tous estre professe.
- PROFITABLE, preux, 6476: D'autre costeit astoit le conte *profitable*, Gobers, qui de paiins...

  Covroit trestot le preit. L'adj. preux signifiant au fond « qui va de l'avant, qui conquiert des avantages », il ne faut pas s'étonner de lui voir substituer, pour le besoin de la rime, le synonyme « profitable »?
- \*Paoidons, 27688: Et fut li plus proidons. Cette Leçon est contraire à la rime; je lis donc perdans, qu'indique le sens.

- Proie, défaite, 1009: Romans ont ly pieur, dist ilh, de celle pr.; 5963: Là ont Frisons rechut si dolereuse pr.; bétail, troupeau, II, 5050: et puis si emminat La proie de Chimay, si com elle pasturat; collection, multitude, 32571: Se il ancors avoit à S. Lambiert teil pr., Qui teil puissanche cüssent; II, 11416: Ses gens at mis ensemble, dont il ot noble pr.; butin, 18940. Mener en proie, mener paitre, 17872.
- PROIE = prou, profit, II, 751: Mais si hastiement n'en raroit si grant proie.
- Prois = preus, 285 : prois, valhans et hardis; II, 6032 : qui fut valhans et prois.
- PROLIXER, rendre prolixe, 28508: Ma matiere en seroit trop forment prolixée.
- PROMESSE, 1871: Dont regarde Richier le chasteal de promesse (le château vers lequel il tendait); cp. deux vers plus loin: la citeit auguresse.
- PROMIER, premier; à cel pr., à cette première attaque, 572 : Jusques en pis li mist le brant à cel promier.
- Proprement, même, II, 8149: Là sunt troveis Huois des Ligois proprement. Cela veut dire, selon B.: les Hutois se trouvèrent rapprochés des Liégeois. Nullement: proprement signifie ici, comme d'ordinaire: même, en personne, et n'est souvent qu'une cheville pour donner du relief au mot qu'il accompagne; donc: là les Hutois furent rencontrés des Liégeois (qui les poursuivaient).
- PROSECUTION, II, 8487: Li nostre evesque Adulphe, ... Ains que de Rome part, ot prosecution De trestout sacrement. Quid? Ne faut-il pas lire sairement? Le sens serait: il a fait obtenir par procuration les serments d'obédience.
- PROTHOMARTISE, forme arbitraire, adaptée à la rime, de protomartyre (premier martyr), épithète de saint Étienne, 5457.
- PROVEANCHE, 1. providence, 29242: Après, sour l'an de grasce de digne pr. x et nonante sics; 2. provision, 58751: De ma mateire avant, dont j'ai fait pr. Plaine de veriteit; 3. sollicitude, 57614: de sainte pr. De son fait s'enfourmat; 4. moyens de défense, appareil de guerre, 36725: li evesque entrat à grande pr. En la conteit de Looz; II, 5951.
- PROVIDENCHE (forme savante de proveanche), 1. sollicitude, faveur, II, 7171: Mais li noble capitle, par (la) digne pr. De Guyon, qui de sanc fut de grande excellenche, Ont tant priict à pape... (selon B. = provenance!); 2. moyens, ressources, 27983: Et mains autres canoines de grande providenche.

- Provision, collation, octroi, 7957: Ly rois à saint Remacle en fit provision.
- PRUDENCHE (lettres de), lettres de provision, diplôme de collation, 26860. Prudentia est, comme on sait, la forme contracte de providentia, pourvoyance, et peut donc en prendre la signification.
- Public, adj., public, 108 (publes no secretaire), II, 10284 (de dois publez notaires); adv. publement, 198.
- Publier, exposer au public (des reliques), 29248.
- Puche, puits, auj. pusse, II, 10066: A puche à S. Hubiert eramment s'arestoit; 23878: En une puche salhit; 2080: Puis vont li trois prechant sicom selles en puche (à tour de rôle, comme des seaux dans un puits; le mot puche est échappé au scribe comme lui étant plus familier, mais la rime veut puis).
- Puelle, mauvaise graphie p. puele = peule, peuple.
- Pugaire, petite monnaie? 33312: De Conrard l'empereur ne donnoit unc pugaire. Cp. pigois.
- Puson, der. de puis (puits), 8308: Mult de fontaines fist sains Remacles li fris, C'on appelle puisons, dont mains mals sont mortis. Il s'agit de sources thermales; puison est le type français du wallon pouhon.
- Pulaine, autre forme de pulente (922, 4819), sem. de pulent, immonde; 4061 et 24317 (gens), 7205 (masnie). Cp. excellaine = excellente.
- Pulveir, poudre, 37008, forme suspecte, il faut une finale en e: puldre? ou pulvre, comme on trouve II, 634 (où l'on a imprimé pulure)? Cp. pousier, II, 824, puisier, ib. 10803, poudre, ib. 827.
- Punal, puant, 6300: li trahitre punals; ailleurs pungnas (punais), 5450 (li Danois p.) et pugnois, II, 6943.
- Pungnal, fort au combat, vaillant, = pongnal; 5819: li chevalirs pungnaus.
- Pune, adv., seulement, II, 2925: Dedens chascunc engliese II preiste y metroit *pure* (n'y mettrait que deux prêtres).

- Pussien, pousser? Il, 115 (p. 590): Mais Heuve de Florine et les altre affaitiés Sunt entreis en l'estour et si bin en pussiés Que mult reculeit ont Braibechons regangniés. B. traduit avec doute: « Et se sont si bien poussés ». Si pussier est réellement notre fr. pousser, il faudra relever l'irrégularité de la finale ier p. eir; au lieu de en, il faudrait ens (l'adverbe), à moins d'écrire enpussiés, bas-lat. impulsati, excités, animés. J'hésite à proposer l'explication en poussière (pussiés envisagé comme plur. de poussier); « et se conduisent si vaillamment dans la poussière de la mèlée ». Le mot poudre avec ce sens n'est pas insolite.
- PUTREL, 10869: Le conte de Frise at fendut jusqu'en putrel. Selon B., poitrine. C'est possible; putrel (= poutrel) peut remplacer poitrel, mais comme cette forme ne se présente plus ailleurs, je prends plutôt putrel au sens de cheval, voy. poutrel.

Q

- QUARANTAINE, période de quarante jours? 4067: Demonstreir (prècher) les vorat casconne qu. (tous les quarante jours); 32456: Ilh ne seront garis en une qu.; temps en général, 20344: Faux desloiauls trahitres, en male qu. Est huy vo cors entreis (on trouve aussi an et semaine dans la même acception); trève, suspension d'armes, II, 7372: Quarantaine y avoit sovent, de coy suspens Astoit cestuy debat; getteir qu., proposer une trève, II, 7691: Li evesque le sot, tantoist sens abstinenche Envoiat quarentenne getteir; II, 9039 et 9149.
- QUAREL, trait, slèche, II, 3811: Henris, dus de Braibant, ly vient rois (= roide) que quarel.

   Aussi querel, II, 1212: querias enpenneis. Dimin. quarelhons, 1224: Des cretiaus gettent piers et si grans quarelhons. Ce dernier toutesois pourrait bien tenir du mot suivant.
- QUARELLE, pierre de taille, 3049 : Sies palais et xxx (xx?) tours fermée (fortifiées) de quarelle.
- Quaremial (le jour de), mercredi des Cendres, II, 7910 : Le jour de qu., c'on prive gens de char. Auj. quaremai.
- QUARTIER (de), épithète bien connue appliquée à écu ou à lance pour en exprimer la solidité (voy. Gachet); nous la trouvons appliquée à un tronçon de lance II, 8235 : En corps li demorat li tronchons de quartier.
- QUARTON, quart de cent, 26126: Et plus d'unc quarton (et à plus d'un q.) at espandus les cherveals. Voy. aussi quatron.

- Quas, cassé, II, 1709: Que le hyalme li trenche com che soit une pos quas; brisé, maté, 3223: Devant le sinagoge Sarasins voit tos quas Qui fuyoient criant; 6318: qui astoient tos quas Et forment esperdus; aussi quasse, 8768: Entre le roy de Franche, qui de bonté (bravoure) fut quasse.
- Quasseir, empêcher, 1174 : [Ponpeyus aurait bien combattu Priant] ains que li an passasse, Ne fust la grant bonteit de Priant qui le quasse.
- QUATRON, p. quarteron, quart de cent, II, 1238: mais plus de m quatrons En ont ochis. —

  Il est probable qu'il faut aussi lire quatron p. quarton (voy. pl. h.), cependant

  Ducange donne de nombreux exemples tant de quarto, quartonus que de
  quartero, quarteronus.
- Quey, quai, 24439: Et la citeit aussi netoier par les queys.
- QUEL, QUELL, adv., comment, 19637: Amis, quel le feray? 30651: Quele (l. quel le) ferons? II, 4379: A Marline envoiat... Savoir queil le feront.
- Quen est la représentation très fréquente (hors rime) de coi, quoi; 2608 : Ne regnat que trois ans... De quen che fut damage; 3135 : por quen le celeroie? 5661 : de quen che fut grans preus. Je ne me rends pas compte de cette forme et ne sais pas si elle est attestée ailleurs. I bref latin répondant généralement à wall. eu (piruspeûre, nigrum-neûr), je me demande si quen n'est pas fondé sur une fausse lecture, et si le vrai mot n'est pas queu, qui représenterait lat. quid d'une façon normale.
- QUEREL, voy. quarel.
- Questison question, 10399: Amis, conclusions Fut faite hier matin de ceste questison.

   Répond proprement à un type quaestationem, mais pourrait bien n'être ici qu'une licence de rime.
- QUESTRON, bâtard, 10627: Certes, te fais mult bien ce que questrons doit faire; 11816: Vos menteis, faus questrons, gangneis de songnetage. Sur l'origine de ce mot, voy. ma note, Bastart de Buillon, v. 3996.
- QUILAINE, espringale, 38389: L'endemain fait drechier une bele quilaine C'on apelle espringalle en paiis d'Aquitaine. Je ne connais pas ce nom de baliste et ne m'en explique pas l'origine; il doit cependant appartenir au domaine wallon, puisqu'il est opposé au mot étranger espringale.

QUINTAINE, propr. le poteau ou mannequin du jeu de la quintaine qui résiste aux assauts des jouteurs, 20326: Mains dars li ont lanchiet qui astoient de chayne, Et se ne le muvent neis plus c'unne qu. De là: parangon de prouesse, 27307: Teile quintaine Ne sut ne n'eirt jà mais; 29542: En l'evesqueit (lisez: l'evesque) ont troveit une forte qu., Hardis et combattans de proueche excellaine; 32456: Ogier des Preis, qui sut del estour la qu.; 34357: Ensi maintint l'evesque, comme juste (= vraie) qu., Son siege noblement; 38380: Por Baldwin qui est mors, qui astoit lor qu. — Modèle, patron, 4068: Por veioir se brisier il porat leur qu., Qui si est asermée en creanche immondaine. — Josteir à la qu., 24358: Behourdeit et josteit ont il à la quintaine.

QUINTERNE, instrument de musique, ap. Duc. quinterna, espèce de luth, 12694.

QUITAINE = quintaine, 11, 3501 : A luy vinrent josteir ensi c'une quitaine. Littré donne un exemple de quittaine, tiré de la Chronique de Du Guesclin.

Quitenche (sens), sans délai, 1675. — Forme anomale p. quitanche.

Quouseir = a. fr. choser, réprimander, 8373 : Quy ille truewe en erreur, mult douchement le quouse (la note porte : l'accuse, le reprend?); 11534 : ne soit nuls qui m'en quouse (ici encore l'éditeur y voit le mot accuse). — Choser, prov. chausar, est le lat. causari.

R

- \*Rabiesteir, 9551 (saint Lambert à Pepin): sicom prestre Et drois vicares de Dieu, le tien corps je rabieste De la maleïchon, dont donneit poior m'est De part Dieu et instruit. Quid? B. invoque le verbe rabaster, frapper, faire du tapage, qui est dans Roquesort. Il ne peut en être question; abiester, abrutir, ne satisfait guère non plus. Aussi, je me vois contraint de recourir à une correction. Avestir ou ravestir (pr. vêtir, puis mettre en possession, ici placer sous le coup de quelque pénalité) offre un sens parsait; je lis donc ravieste (v p. b s'impose plusieurs sois dans notre texte).
- Rabi, enragé, II, 3207: leus rabis. Notre mot ne vient pas, comme on lit dans Burguy et Gachet, de l'adj. lat. rabidus, qui ne peut faire en français que rade, mais c'est un participe de rabir lat. rabere.
- RACACHIER, 7194: Et l'estour astoit fors, car eascun soy racache. Quid? Accourt avec ardeur? voy. acachier. Ou « se donne la chasse »?

- RACHEREIR, achereir de nouveau, retremper, 24786 : S'aloit à la fouarge... Pour faire rachereir ses fiers et son martiel. L'éditeur est embarrassé sur le sens du mot.
- RACHINE, commencement, origine, extraction, II, 3915: Lx chevaliers y ot de grant r.; fondement, appui, protection, II, 3138: Car Ligois sieront maistres et sovraine r. De leur paiis atour. De premiere rachine, de prime abord, 1902.
- \*Rachouse, 1337: Dedens Romme habitat, mult fut plains de rachouse. « Pour rancœur, racune? » demande B. Non, corrigez plutôt richouse (richesse).
- RACOLHIE, récolte, moisson, au sens fig., II, 215 (p. 591): Là ot teil r. ... Que 11° Braibechons jettont sovine panche.
- RACORS, recours, protection, 21794: Contre ses cops n'avoit nulles armes racors.
- RACROISTE (e paragogique), s'accroit, s'enrichit, 1811 : A ces vilhettes chi dont li paiis racroiste.
- RADRECHIER (se), se diriger de nouveau, II, 2905 : Car anchois voloient dedens Franche ostoiier,... et puis eaus r. Sour l'evesquiet de Liege.
- RAENCHON = fr. rançon, moyen de salut, guérison, remède, 38900 : S'encors falent li biens, n'y arat raenchon.
- RAFRONGNU, refrogné, ridé, 960: Viels sut et rafrongnus.
- Race, 1. folie, II, 11324: Li eiwe est tant parfont d'entreir ens seiroit r.; calamité, situation critique, 24960: Li conte de Lovain, qui nous fist teile r.; 31505: Quant li capitle voit luy cheus en teil r.; désordre, acte criminel, 36066: Puis sont chis de Melan aviseis de grant rage; brasseir r., préparer un mauvais coup, 26299: Hé Dieu, che dist Lambier, chis diable brasse r.; 33594: ù raige brassoient de robeir. Voy. aussi \*parrage.
- RAGROGNIES, II, 4607: ors vilains ragrognies. Grognon, grondeur? Ou « à la figure de cochon (groin) »? La variante donne refronchies (refrogné).
- RAGROIET, II, 4234 : Johan li Ragroiet. Quel peut-ètre le sens de cette épithète? De agroi, armure, parure? Ou de l'anc. all. gruo (vert, cp. gruyer = verdier), donc le raverdi?
- Rai, d'ord. rayon, jet lumineux, sig. lustre, 16425 : Basin si est une dus, pais ne suy de teil ray.

- RAIÏE, verbe, rayonne, 3411 : L'endemain à matin que li soleas raiie (la rime est en ie); 4973 : et que (li) soleal raiie. Forme anomale pour raie; elle est fondée à la lettre sur radi-are (i faisant syllabe).
- RAINS (sus les), dans la ramure ou forêt? 1910 : Car l'endemain alat aveque eaus sus les rains. Ou s'agit-il de rain, lisière (d'un bois)?
- RAINS, rangs, 17311: Amiles et Amis font tous les rains fremir; 26059: Par lès rains vat adès Braibechons chastians.
- \*RAINS, fautif p. raisnes, 15802: Car trestoutes les rains li veïst on deffaire (désavouer tous ses discours). Raisne, subst. verbal de raisnier = raisonner.
- RAIRE, lat. radere; 3° ps. du prés. indic. raie, 2224 : Tiestes [et] piés et bras de leurs corps (de)trenche et raie. Anomalie pour rait, ret; cp. au v. suiv. n'aie p. n'ait.
- RAIRE, braire, crier, 5295: Tos estendus gisoit, il ne crie ne rait. Cp. braire, 5288: la guele oevre et si brait.
- RALACHIER (se), se rallier, rattacher, 855: Aidier ly puit encor, s'à Romains soy ralache.
- RALHER, quid? 12946: Mort l'abattit à terre, les oeux d'angosse ralhe (le texte donne railhe). L'éditeur se rend l'explication facile en disant « pour roelle, roule, tourne »; il faudrait démontrer que notre auteur a l'habitude de défigurer les mots au point de mettre indifféremment roëlhe (6147) et ralhe. Et d'ailleurs cette explication serait-elle applicable aussi au v. 27180, où on lit: En son cuer ot grant joie, une grant chire ralhe Al evesque de Licge? Ralher doit donc dire autre chose. Ce ne peut être notre fr. railler; j'y vois plutôt un dim. de raier, au sens de « faire rayonner, darder, lancer. »
- RAMAGE, sauvage, 17438 (Renar li rammaige), 18044 (comme unc lyon r.); II, 8506 (à ces Huiois r.). Aussi ramin, 32207 (comme un lyon ramins); II, 8169 (lions ramiens).
- RAMEMBRANCHE, mention, faire r. 15147; réputation 15158 : Ochis en avoit nu de grande r.; 19145 : proidomnes loiaus de bonne r.
- \*Ramembrue, II, 489: Traïson depart luy bin vos ramembrue. Ce vers est fautif; il y manque une syllabe, et ramembrue n'est pas admissible; je corrige: bin y ara membrue (il y aura de sa part une grosse trahison).

RAMIN, voy, ramage.

RANUCHIER (se), se eacher, 9059: Et soy vint ramuchant (subrepticement).

- RANCHIET, racheté, rançonné, 24385; 27336: Les prisons qui par luy furent puis bien ranchiés. Iet ayant en wallon la valeur it, il ne faut pas être surpris de l'écriture ranchit 21280, ranchis 27678, II, 10755. Lat. redimere s'est francisé par raembre; le subst. redemptionem, par raençon, rançon; notre ranchier répond donc au type redemptiare; je ne l'ai pas encore rencontré jusqu'ici, mais il a, comme facture, de nombreux analogues.
- RANDINE, II, 4357: Trestout le plat pais at mis en teil randine C'onques n'y demorat vallissant une espine. Autre forme de randon, impétuosité, violence; ici destruction.
- RANNES, rênes, II, 6729 : Jusques à Ganelhon n'ont leurs rannes sachies (n'ont fait arrêt). Voy. aussi rengne.
- RAPAIRE, prés. de rapareir repareir, réparer, refaire, récréer, 8111 (il s'agit d'eau) : Li ovrirs en ont buyt qui le cuer leur rapaire; 23177 (il s'agit de la « cotte Jesus Crist ») : Ont veut le joweal qui trestous cuers repaire.
- RAPASSIER, rapaiser, 1176: Ensi par grant douchour dus Prians soy rapasse Del yreur aus Romains. Ailleurs repaisier, 16823.
- RAPELLE (sens faire), sans rappel, irrévocablement, 3050.
- RAPELLEIR, révoquer, revenir sur, 37471 : Ne poieis rapelleir ensi vostre consent.
- RAPINE, 1. violence; mettre en r., attaquer impétueusement, 24266: Flamens et Henewiers ont mis en teil r. Qu'ils les ont reculeis; 2. surprise, tromperie, 1896: Lotringe s'esmervelhe, quide che soit r.; 5. action criminelle quelconque, 37811: A celle male estrine Ont trestous ly amis, par leur male rapine, Renoiet nostre evesque; 38871: quant uns hons à Liege... Faisoit un hommechide ou une altre r.; 26335: Braibechons sont lasseis et sont gens de r. (pervers); 4. mal, calamité, 38138: Asseis plus qu'en devant enforchat la rapine. Rapine est la forme savante de ravine.
- RAPINEIR, fondre sur, attaquer, 19861: De son marteal d'achier ches Thiois si rapine Que bin en at xL getteit en la gordine (gardine?).

- RAPORT, rémunération, profit, 16985: Et s'ilh vous escapent, vous areis teil r. Trestuis screis pendus; source, ressource, 25542: Li tresor de largece, de sens et li r. De parfaite justiche qui tous bons cuer remort; conversion, 34682: puis at fait rapors De mal al bien, qui met le donsiel à bon pors.
- RAPROCHIER, reprocher en justice, 8382: Thiars chu r. voloit; revendiquer, réclamer, 24878: Or le (le fief) vuit par boisdie com un laron murdrier Le sien cusien Lambier par forche r.; 29198: Que nuls ne les posist jamais redemandeir, Raprochier, ne en rins calengier ne fauseir Les covent; 31087: approchies Astoit forment le terme d'estre che raprochies (revendiqué). Cp. le terme reapproximare, possessionem gentilitiam redhibere, ap. Ducange. Le type de notre verbe est re-appropiare (propius).
- RAQUACHE, subst., 861: Dolens fut roy Turnus quant entent le raquache. Quid? B., sans preuve, dit « l'accusation »; mais ce sens ne convient pas. Serait-ce « réponse écrasante » (cp. esquachier)?
- RAQUITEIR, compenser, 39047: La grant redemption Dont... Fut la perde d'Adain ligement raquitée.
- RASASSE, prés. de rasaser, rassasier (fig.), 5238 : Rois Attila astoit en caple où soy rasasse.
- RASENGNIER, renseigner, II, 8967: De che que vous aveis leveis, nos rasengnies Bon compte.
- RASINE, rasement, fig. destruction, carnage, 32307: Li rescosse del conte at fait teile *rasine*Que milhe Braibechons en sont panche sovine; 26348: Mais que vaut eslongier
  (allonger) une teile r.? Ligois sont descontis.
- Rasongne = resongne, crainte, 2958 : Valeriens l'evesque, qui fut de grant r. (qui inspira grande crainte). Voy. aussi resongne.
- RASSEIR, raser, au fig., 14375: La morteil trahison le cuer forment ly rasse (l'écœure).
- Rassis, muri, bien médité, 1282 : A ma droite matere, qui est noble et rassise, Me voray retorneir.
- RATENDRE, attendre, 36346: Li canoinez de Huy ne vorent plus ratendre.
- RAUT, lat. ratus, 1193: Je vous governeray si que l'areis por raut (vous le jugerez bon); 5404: Et nos barons romans certes n'ont mie raut (n'en font aucun cas, ou n'en sont guère satisfaits? Pour Borgnet, qui allègue rauder, rire, qu'on trouve dans Roquefort, cela vout dire: n'ont pas envie de rire •.

RAVENTEIR, ventiler, 4978 : [Li aigles] Des eyles le ravente.

- RAVERDIE, II, 6166 (il s'agit d'un récit mémorable que l'auteur va entamer, quoiqu'il soit étranger à sa matière); il sera, dit-il, volontiers écouté dans l'évèché, « Si est de nos paiis une grant raverdie ». Quid? illustration, gloire? sujet de récréation?
- RAVERDIR, reprendre force, se ranimer, 17304: Alons là hors un pau encontre eauz raverdir; refleurir, reprendre, renaître, 38160: Mains controversion vont (l. vout) droit là raverdir.
- RAVINE (de), impétueusement, avec force, 24267 : Illi les ont reculeis unc bonier de ravine; 37820 : Al issir de la porte se bassat de ravine.
- RAVOIER (se), reprendre (ou simplement prendre) sa direction, 1002: et li brans soi ravoie Sus le col du cheval. Selon B., ravoie serait pour ravale, descend.

RAWARDEIR = awarder, agarder, attendre; sens plus à r., sans retard, II, 7887.

REASSECUTION, revendication, 29168: Ne jamais n'y ait nuls (l. nule) reassecution.

REBELLE DE, qui se refuse à, 217 : Et se nuls fut rebelle de son tregut offrir.

REBIESTE, voy. rubieste.

Rebois = rebos, voy. l'art. suiv.

- Rebos (aussi rebous, rebois), forme allégée de rebrous ou rebours (v. ces mots), 1. adjectif, contraire, résistant, rétif : 5685 : Maintes citeis et vilhes qui les furent rebouses; 7706 : Li evesques y fut, qui ne fut pas rebos A ce qu'il ont requis; 35177 : Mon cuer de loialteit ne trouvereis rebos; 56676 : Et ces Thiois ochire qui les sont si rebos; 2. subst., opposition, difficulté; sens r., cheville d'affirmation, sans faute, 2765, 3734, II, 5254; sens plus faire r. II, 861.
- Rebos, p. rebost, sém. reboste, caché, 9964: y a rins de rebos? 6352: Godonas l'at ochis de trahison reboste. Part. passé de rebondre repondre, cacher, lat. reponere, participe repos'tus.
- Rebot, rebote, adj., quid? 6384: Que vous feroie chi la chouse si rebote (le texte a, contre la rime, reboute)? L'éditeur identifie rebot avec rebost; cela est contraire au sens et à la phonétique. Le sens appelle l'idée « prolixe ». Je ne trouve à

rapprocher que le wallon bodé, rabodé, amassé, ramassé, trapu, mais les idées ne se concilient que difficilement. Le radical bot exprimant souvent une idée d'enflure (cp. anc. fr. bot, crapaud, et fr. pied bot), je crois que notre passage veut dire: Pourquoi vous grossirai-je mon sujet? Ou peut-on prendre rebot ou rebote pour un adjectif verbal de rebouteir, rebuter, repousser? A part que les cas de cette formation sont très rares, le sens « rebutant » paraît trop fort.

Rebours, subst., contradiction, opposition; sens r., formule d'affirmation, 22386; en teils r., dans de semblables contradictions, 13062; II, 4672: mais chescun de r. Li jowat (lui fit refus). — Du bas-latin reburrus, rebursus, — qui va en sens contraire. — Cp. rebrous.

Rebous, voy. rebos 1.

Rebrois, autre forme de rebrous (v. ce mot).

Rebrous, rebrois, 1. adj., contraire, récalcitrant, rebelle, forme métathétique de rebours; 1328: Solonc la loi qu'il tint, qui tant astoit rebrouse (contraire, fausse); 35429: Li Ligois qui astoient trahitres et rebrois; — 2. subst., sens rebrois, sans hésiter, 4475, 17526, 18442; faire rebrois, faire refus, 12651, 31360: N'y at celui d'eauz tous qui fache nul r. (non pas « recul », comme dit l'éditeur, mais « opposition »). Aussi rebrouse, dans la formule sens r., sans hésiter, ou simple formule d'affirmation, 8374, 20717. La note ad 8374: « Pour sans rebouts (sans rudesse), qu'on trouve dans Roquefort », n'a aucune valeur.

\*Recalhe (se), verbe, 32721: Il n'y at si petit que il ne se recalhe, s'il i puit avenir. — Ce vers est obscur; Bormans suppose retalhe et traduit: « Il n'est si petit ennemi qu'il ne tue, s'il l'atteint. » Mais se retalhier ne peut jamais signifier « tuer ». J'admets aussi la leçon se retalhe, mais avec ce sens-ci: « Il n'y a si petit qui ne se raccourcisse encore, pour peu que l'évêque l'atteigne ». Expression humoristique.

Recès, rechès, richès, 1. action de reculer, recul, retraite, 669: Il n'y at si hardis qui ne fache recès; 11924: Quant Plandris l'at veiut, se n'y at pris richès (il n'a pas reculé, hésité), Une lanche demande...; 14474: Atant ne prent rechès, Basin donat un cop...; 36628: Li cuen ne prent r., Une bolengier ferit... (Bormans se trompe en prétant à r. la valeur de délibération); sens rechès, sans hésiter, sans tarder, 4308: si s'en vat sen r. (selon Borgnet = recelément, furtivement!); sans interruption, II, 11773: De coi ons l'escomigne tous les jours sens recès (Bormans: sans exception?); — 2. lieu de retraite, refuge, 7145: Li uns requeroit l'atre, nuls n'y avoit r. (personne n'y échappait); abri, maison, 52802: Rechès et maisons ont eramment embrasée; — 3. rapport, récit, 10475: j'en ai dit le rechès, Si que

perdut (= inutile) seroit d'en faire lonc prochès. — Je ne m'explique cette dernière acception que par une confusion avec recessus, signifiant le résumé ou procès-verbal des délibérations d'une assemblée (voy. Littré v° recez). — Aussi la forme recesse, 10192 : sens r. (sans retard); 1865 : Dont veneis vos ichi si lonc de vo recesse (habitation?); 4182 : De chu que l'empereur fasoit, olt ilh recesse (rapport, nouvelle), Comment ilh d'ochire les cristoiens ne cesse.

Rechaindre, regarnir (un fletre), 36548. Cp. le mot suivant.

- RECHIRT, verbe, prés. de rechindre (re-cingere), 5738: Car vergongne et perils de corps se (= si) le rechient (prononcez rechint) Qu'en trestoute vertus erramment soy dechint (se déceint, se dépouille, s'affaiblit). Je traduis le rechint par « l'enveloppe, l'embarrasse, le gène ».
- RECHIET, reçu, lat. receptus, 4101, 10704, 31099, 35571, 20824 (sens actif == recevant); II, 10682: Rendus se sunt alcuns, qui tous furent rechiés (le mot est déclaré inconnu par l'éditeur, qui cependant le traduit par reçu au v. 38695). Cp. perchiet (perçu) 26169, esliés (élu) 12345.
- RECLAY, 19652: Dont fait sa gens armeir en la plache Andruai, Bin en at c milhier encor en son reclay. Quid? Selon B., l'endroit où ses hommes sont reclus, renfermés. Cette interprétation est purement imaginaire. Serait-ce une forme vicieuse, une licence de rime, p. reclain; « en son appel, à sa disposition »?
- Reclain, aussi reclin, réclamation, prétention, prière, 796 : se de nul r. n'ont (si personne ne les réclame); 3596 : qui ont si fait reclins (qui ont tant réclamé); 7797 : C'est le promir miracle que Deu fist en reclin (à la prière) del enfanchon Amant; 22853 : faisant mult grant reclins; 35228 : par grant reclins (à la demande générale); 6045 : Jusques en Danemarche de tregut oit reclain (eut des droits); invocation, 7905 : Et quant ces (cis?) Mahomès fut mors, li siens reclains (son adoration) Perpétuéement demorat...

Reclin = reclain, v. l'art. préc.

- RECLIN, subst. de recliner, lat. reclinare, se tourner en arrière; sens reclien, sans reculer, sans hésiter, II, 2616, ib. 4890; sens nul reclins, 28226.
- RECLIN, adj., lat. reclinis, soumis, attaché, 27515: Or sont xxx canoines... Tant à S. Bertemeir com à Sainte Croix reclins. A reclin, favorable, 37758: De coy li duc d'Ardenne, ses oncles, à reclins Quide estre (pense se mettre de son parti; tel me

- paraît être le sens de ce passage, non compris par l'éditeur). En reclin, lié avec muchier, en se couchant le dos par terre? II, 177 (p. 590): Guilheme les coisit, si muchat en r.; ib. 1869: dedens un bois serien... Sunt muchiés en reclien. Je ne comprends pas en reclin dans les v. II, 1436: et de Ferme Hubin Est tantoist compagniés à Eustase en reclin (amicalement, comme ami?), et II, 4075: n'en donent n tatins Dé grant pueple qui est encontre cauz en reclin (allié, ligué?).
- Reclus, tenu secret, 37772: Or sachiés que chis fais ne fut mie r.; renfermé chez soi (ou moine?), 31124: Cheauz de Huy deffient, qui ne sont pas r., Car à Liege vinrent me des plus drus. Au v. 32830: Assavoir droit en marche xxu jours conclus, Qui une dymengne astoit en Quaremme reclus; Bormans observe que ce terme fait opposition à quaremme prendant. Cela n'est pas sûr; l'expression n'est attestée nulle part, et je traduirai plutôt par « un dimanche compris dans la période du carème ».
- RECLUSEIR (se), vivre en reclus, 13796 : Charles amat Viseit, grant rente y assennoit Pour l'amour de sa filhe, qui là soy reclusoit.
- RECOLHI, attaqué, II, 10727: Là furent Namurois fierement recolhis. Voy. mon Gloss. de Froissart v° recueillir.
- Recopera, faire sonner les cloches, II, 7998 : Ons recopat après, adont li cris comenche.

   Wallon act. ricôper, sonner le tocsin; cp. fr. copter, sur lequel voy. mon Dict. d'étym. française.
- RECOVRANCHE, ressources, revenus? 25720: toudis y font chis des Preis r. (en tirent des revenus?).
- Redire, contredire; chevilles d'affirmation: sens plus estre redis, 16042; sens redire 6067.
- Reduire, 1. loger, héberger, 6203: viu mois sorjournat là, noblement fut *reduit* (cp. notre subst. *réduit*, retraite); 2. revêtir, 5302: Altour furent fosseis plus parfons que grans puis, A trois leis tout altour et de pire *reduis*.
- REDUIT, quid? 1787: Lembor et Dol[e]hen fondat chis et conchuit, Her[i]stal et Chertal, Wandre et Fleron reduit Et Herve tot decouste. Retiré, caché? ou le réduit, la retraite de Fléron? (inversion du génitif).
- Refection, 3128 (il s'agit d'églises): Une fondat à Tongre de grande r. En l'onour de la damme... Quid? Qui réjouit la vue, belle à voir?

- REFENDRE, 30658 (il s'agit de l'Allemagne): car celle doit dependre A monsignour le roy, on ne li puit entendre (?), Car al vivant son peire, qui tant volut despendre, En ot possession, se ne le doit refendre. Quid? La note dit: « s'en séparer, l'abandonner? » Traduction bien douteuse. Je propose plutôt: remettre en partage (voy. Littré, s. v.).
- REFORT, 9090: L'an vi° et L [et] III, par teil effort, Prist maladie à duc, qui fut de bon refort, Ansegis qui d'Austrie fut prinche, qu'il est mort. Forte constitution?
- Refourmeir, informer également, à son tour, 33251 : [Après en avoir informé le pape],

  Trestout le collège vout après refourmeir. Selon Bormans : faire changer
  d'avis.
- Refrain, écho, bruit, rumeur, 2125 : Quant li conte de Flandre entendit le *refrain*, Comment xii teils hommes sont mors, si les at plain; 7897 : Tant de miracle fist......

  Que li oiir en est de glorieus *refrains*. Cp. *refrangne*.
- Refrain, opposition, difficulté, empêchement, 6037: Après fut Cildebeirs coroneis sens r.; 15130: Ensi disoit Johan, qui est de mal refrain (qui fait une rude résistance). Subst. verbal de se refraindre ou refrendre, faire opposition. Une forme fém. du même mot est refrengue, 7734.
- Refrain, en termes de blason, quid? 12099 : Li blasons que je dis... Fut un escut ondeis, de che soiés certains, Vairiés contrevairiés semble asseis li refrains, Mains mie ne l'astoit, toute voie fut plains Des armes que je di et astoit mult bin tains. Brisure des couleurs?
- REFRAINEIR, calmer, remettre en bonne humeur, 38404: Li evesque lez livre ces grans botelhez plaine De ces bons vins franchois qui trestos les refraine; modérer, II, 3519: N'avoit plus corageus ne qui pies (prononcez pis) se refraine.
- Refrangue (par), propr. par refrain, d'où : par allusion, 8187 : Altrement est nomée Merchoul, et par refrangue.
- REFRENGNIER, calmer, apaiser, 16823: Ensi les repaisat et leur dolour refrengne; réfl., se retenir, s'abstenir, 4914: mais il astoit dimengne Si que de chemineir cheli jour se refrengne. Dérivé de refrain, subst. de refraindre, briser, ou serait-ce une forme mouillée de refrainer?
- Refuit (sens), cheville d'affirmation, sans subterfuge, 1781.

- Repus (sens), cheville d'affirmation, sans conteste, 4595, 6349.
- REFUSEIR, s'esquiver, fuir, II, 20 (p. 388): Le conte et ses barons convenist refuseir.
- REGAITIER, observer, regarder, voir, 1699, 27925, 35994, II, 43 (p. 584).
- REGALE, investiture royale, 26842: et puis al roy d'Austrie S'en vat pour sa regalle; 33102: Et Fredris l'empereur la regale donoit; 35302: Et sa regale at pris à Conrart le faitis, L'empereur de Rome; 36190: et Fredris ly donoit Sa regale tantoist. Aussi rigal 26861.
- \*Regangniés, II, 116 (p. 590): Que mult reculeit ont Brabechons regangniés. Prob. mal lu p. regringniés (fâchés).
- \*Regartier, 1101: Romans sont desconfis quant che ont regartiet. Faute de lecture ou d'impression p. regaitiet (vu).
- REGENEREIR, continuer la lignée, II, 10 (p. 584): De sa femme ot III fils que ons vos nommerat, Et une noble fille qui bin regenerat, Si comme oreis après.
- Region, pays, royaume, 1429, 16265, 38436. Autres formes: roion 16268; roon 7970, 8616, 38427; reon II, 4427.
- REGLAY, quid? 14754 (il s'agit du château de Huy): Et Huyois si gardent l'entrée de reglay, Que li chasteal avoit en la vilh com relay. B. dit: « Pour reguet? La porte par où sortait le guet ». Explication désespérée. Peut-être une autre forme de reclay (v. ce mot).
- Reglouseir, expliquer, exposer, 8370 (voy. sous interposer), 20736.
- Regrengnier, Ingnier, facher, contrarier, 16824: Et Johan de Lanchon mie ne les regrengne; 22749: Ilh ocient les gens qui les ont regringniet; 29386, 14648; réfl., 12829: soy prent à regringnier. Faire mauvaise mine, dédaigner, mépriser, 3209: cascun le regrignoit; prendre un air sombre, irrité, II, 12186: si est vers eauls tourneis En forment regringnant. Voy. Grandgagnage, v° rigrigni et ma note.
- RELACHIER (se), s'attacher, s'atteler, 11236 (il s'agit des porteurs d'un fiertre): Et quant sont repouseit, cascuns se soy relaiche (l. relache). Cp. ralachier. Selon B., « se relève » ; c'est une erreur.
- Relai, 14755 (voy. supra sous reglay), 18764: Boites et sacheauz quiert Basin par le relay. Quid?

Relai, relation, récit, 11563 : Car quant à la mateire tournerat mes relais, la veriteit diray. — Du part. relatum.

Relaissier, cesser, II, 12299 : Et à lune novelle on (= un) petit relaissat (il cessa un peu de geler). Cp. relassier, qui est le même mot.

RELANCHIER, déposer, II, 3258 : Devant le grant alteit le fist ons relanchier.

RELANSAGIER, transférer; 11324: Qui le siege de Tongre... vout relansegier En Liege la citeit; — acquitter, relaxer, 23696: Et portant que ch'astoit repaire (asyle) de murdier, Ly engliese al evesque le vout relansagier.

Relassier (se) de, renoncer à, 27605 : Que relassier se vuilhe de che qu'ilh ot empris.

RELUMINEIR, act., rendre la vue (à un aveugle), 2461 : et la gens non veable Reluminoit cascun; 2950.

Remaindre, demeurer; défini remanni 6753; part. passé remains 3850, 17702; remani 37058, II, 9336; remanois 23218; remeit 37034 (licence de rime p. remeis = remés, type lat. remansus).

Remaisoneir, couvrir de nouveau de maisons, II, 5449.

REMANANT, demeure, retard; sens faire r., sans tarder, 3023. — A remanant, au demeurant (ou à toujours?), 7670: Car en son poioir at la forche à r. Poseit li rois de gloire; II, 8633: Que bin n'en puet venir, sachiés, à r. (selon Bormans: au bout du compte, en définitive; le terme ne doit-il pas être plutôt lié avec sachiés, de sorte que le sens serait: sachez pour toujours?).

Rembrachier, propr. ressaisir, reprendre, d'où : recommencer, 27348 : et si fut rembrachies (== se prit de nouveau) A servir Dieu.

REMEDIER, act., guérir, II, 3922: [Les médecins] Ont son chief remediet.

REMEIT, voy. remaindre.

Remendre - remaindre, demeurer, tarder, 23047.

Remidreir, améliorer, remettre en bon état, 27392. — De midre = mieldre, mieudre.

- Remise, quid? 28070: De part Yde sa meire qui fut del entreprise Le chevalier al chiene (cygne) et de son sanc remise. Licence de rime p. remése, sém. de remés (demeuré)?
- REMME, branchage, fourré, 1849 : Quant li porc voit Richier parmi la remme espesse. Autre forme de raime; cp. dens (1833) = daims.
- Remorder, inciter, stimuler, animer, 9094: Ly gros Pepins, ses fils, cuy proueche remort; 14236: Li uns regarde l'autre, tot li cuer les remort; attaquer, saisir, toucher, 21768: qui voit comment remors Sont Ligois de Rollo; 22494: mains cuers en est remors; 4071: Adont sut baptisiés Porus, qui sut remors De la grasce de Dieu; causer des remords, 23065: Erant li remordit si bien sa conscienche. Sens neutre, se sixer dans la mémoire, dans le cœur, 1380: tous hin en ly remort; 9460: Quant Pepin l'at veiut, al cuer li est remors La bealteit Alpays, si que tous est tresmors.
- REMORT, récit, mention, 10284: De Genelhon dont j'ay par dessus fait remort. Ce mot se voit, avec le même sens, dans Baud. de Condé, Pel 186, Bachelier 220, Voie de paradis 295; il doit être le subst. verbal de remordre, au sens de remettre en mémoire, enseigner; voy. ma note Baud. de Condé p. 398.
- Remort, demeure, séjour, 5765: Mains que contrition ait en ton cuer r. Du lat. remorari; le t est parasite; donc p. remor, remour.
- Remour, retard; 8455: Atant de son filet ly donne sens remours. Voy. l'art. précédent.
- Remprise, mention, 28055 : Chis bochus Godefroit, dont che fay chi r. Forme variée de reprise (de reprendre, dire, mentionner).
- Remueir, quid? 35662: Tant est chaude la terre qui (= que?) trestout s'en remue, Li unc paiis et l'autre si est toudis tressue. Ces vers sont obscurs. Bormans met qui tr. s'en remue entre parenthèses. Je crois qu'il faut reporter la virgule placée après remue, devant si, changer tressue (voy. ce mot) en cressue et admettre l'omission d'un vers après ce mot. Se remuer pourrait alors signifier « changer d'aspect ». Voy. aussi rumueir.

Remueit (cusin), cousin issu de germain, 23001.

Rencache, poursuite, 7178. Cp. encauchier, encachier, poursuivre.

- RENCHE, quid ? 9236: Fours de l'engliese astoit encontre la renche, Là orat sains Lambier.

   Selon B. wallon ranc, toit à porcs (voy. Grandgagnage II, 276, v° ran). Je tiens cette explication pour douteuse, d'autant plus que renche est suspect; il faut un mot de trois syllabes, à moins de lire une renche. Dans ce dernier cas on peut expliquer renche par ronche (ronce, arbuste); en on, cp. dengnon p. dongnon.
- RENCHIER, verbe, quid? 25768 : Celle conteit (Brugeron) comenche A Palomort et vat deleis Hartines (l. Harcine) et renche Jusqu'à Chienpont. Le sens paraît être « s'étend »; aurions-nous là le flam. reiken, angl. reech, qui dit le même chose? rechier, nasalisé renchier. Ou renche est-il le nom d'une localité?
- \* Reneaus, 9884: che ne su pas reneaus. Selon B. = renos, qui est à charge (Roquesort); selon moi, saute de lecture p. reveaus (revel, jeu, plaisanterie).
- RENFUS = refus; sens renfus, cheville d'affirmation, II, 1927, 2167.
- Renfuseir = refuseir; renoncer à, lâcher, II, 3446 : [Le diable] Si fort l'at lachiet (l. enlachiet) ne le vuelt renfuseir.
- RENGNE, rêne, 6826 : Par devant la capelle at son (l. sa) r. sachie (arrêté son cheval). Cp. ranne.
- RENGNE de l'épée, 16812 : Rolland tient Durendal trestout parmi la rengne. Selon Borgnet, renge, baudrier, mais on ne tient pas l'épée par le baudrier ou ceinturon ; il s'agit plutôt de la garde de l'épée, du helt. Le mot scrait alors identique avec le précédent, qui vient, comme on sait, de retinere. La garde protège (retinet).
- \*Reniaz, II, 3302: Dont l'evesques isneais Les fist copeir les tiestes, et por celi reniaz Sont leurs amis armeis. En note l'éditeur dit : « refus, de renuer? » Cela ne donne pas de sens et n'a pas une ombre de probabilité. Lisez reviaz ou revais (de revel, jeu, plaisanterie, action de pur caprice). La même bévue se reproduit II, 3331: par forche sens reniaz (lisez reviaz : sans plaisanter). Voy. aussi reneaus.
- Renoi, renoie, adj., perfide, impie, 6285 (la pute gens renoie), 9181 (vostre gens est renoy), 10972 (qui fut toute renoie), II, 147 (La maile gens r.). Il n'y a pas d'exemple d'un adj. renoi, tiré du verbe renoier (renier sa foi). Notre auteur l'a-t-il créé à sa convenance? On trouve fréquemment dans notre texte, avec le même sens, le masc. renois (voy. plus bas), qui peut représenter renoi + s (de flexion), mais qui, selon moi, peut aussi être mal lu p. revois et représenter l'anc. adj. revoit, muni de l's de flexion. Je me suis longuement occupé de ce revoit, qui répond à

- lat. revictus (convaincu de crime, criminel), dans mon édition de Berte aux grans piés, p. 137 (voy. aussi Diez, Dict., dernière éd., p. 729, v° rivescio), et l'on peut, sans nuire au sens, convertir tous les renois de la Geste en revois. Faut-il, pour cela, également corriger renoie par revoie? Ce qui m'arrête, c'est que revoit ne permet qu'un fém. revoite et qu'il est admissible que l'auteur ait simplifié l'adjectif-participe renoié, qui est d'un si fréquent usage, en renoi, fém. renoie.
- Renoie, adj., 11, 7195: (A propos de cherté, il est dit) et astoit si renoie Li bleis en celle année que de rins ne s'aloie, Trois muis ne font pas un. Quid? Même mot que le précédent dans une acception détournée?
- Renoie, 3140: [Saint Materne] entre sa voie (commence son voyage) Et [de] long et [de] près del roialme aplanoie, En prechant par ces vilhes, le peuple tout renoie. B. traduit: fait renier, abjurer. Cette interprétation est contraire au sens de renoier et à la construction; le peuple tout renoie (mauvais) est le régime direct de aplanoie (civilise) et del royalme en dépend comme génitif; renoie est le même que renoie 1; son emploi masculin ne fait pas difficulté.
- Renoiet, renégat, puis : de mauvaise foi, perfide, déloyal; appliqué aux personnes, 1092 (tu es trop renoiet); aux choses, II, 728 : Non mie en traïson ne de fais renoyés (== par des procédés déloyaux).
- \*Renois, félon, perfide, mauvais, 2642, 7065, 11493, 12631, 25811, 35107, II, 883, 2505, 5263. Comme je l'ai déjà dit sous renoie 1, je propose de corriger partout revois (v. ce mot). Il se peut, toutefois, que, l'existence d'un adj. renoi étant admise, l'un ou l'autre des exemples indiqués doive être assigné à celui-ci; le triage serait difficile, vu la proximité des significations.
- Renommée (avoir), être nommé, 38136 : [Des deux autels] de S. Lambiert li diestre at r., L'autre de S. Remacle.
- Renommer, réciter, 27977 : Et là furent presens prinches que renommant Vous seray en après; 28459.
- Renort (sens), 1579: Proidom fut et loyauls et jovenes sens r. La variante donne remort, qui est sans doute la bonne leçon; mais comment traduire? « Sans retard » ne se prête pas, mais bien « sans s'y arrêter, » c'est-à-dire sans conteste.
- Renunchier, donner réponse, II, 741.
- Renvier, rappeler, ranimer, II, 5641 : Jacque de Rochefort la mellée renvie. Composé de envier (invitare), provoquer. B. y voit le verbe raviser!

- Renvoisier, gracieux, distingué, = envoisiet; 6943: li conte renvoisiés.
- REON, voy. region. Écrit, pour la rime, reont II, 8495 (à Huy le r.).
- REONT, rond; 32639: Entereis sont les mors deleis les bois reons. Quid? les bois voisins, qui sont à la reonde? Ou reons est-il un adverbe, à la ronde, dans les alentours? II, 7514: dedens viii jours reons; cela signifie-t-il « dans les huit jours environ »? Voy. aussi ront.
- Repaire, subst. de repairier, retour; faire r., revenir, 2969, 16787; fig., venir à résipiscence, s'amender, 10634.
- Repaire, subst. de reparer, mettre en état, 29637: Si demorat li œvre qui fut de bon r. (de bonne facture).
- REPAIRIER, subst., concours de visiteurs, fréquentation, 7981: Des nobles canonesses, où at grant *repairier*. Cp. ma note Trouv. belges I, p. 317-318, et mon Gloss. de Froissart v° retour, n° 5.
- REPAREIR, réparer, reconstruire, 21970 (une église); rétablir, 22309 : Les XII digniteis qu'il noblement repaire En l'englise de Liege; meubler à nouveau, 29928 : XII dorseais bons Pour repareir l'englisee donnat.
- REPARLEIR, répliquer, résister, 26644 : Qui d'un mot n'oseroit reparleir un biergier, S'ilh li fesoit contrable.
- Repart, repars, autre forme de repaire (il n'y a pas lieu de rattacher le mot à repartir);

  1. retour, faire r., retourner, revenir, 11954, 16447, 32626, II, 10158; sens r., sans retour, irrévocablement, 30385: mors su tos sens r.; simple formule affirmative 1939; à repart, en r., en retour, en revanche, 20309: Chis at serut le conte sus son heame à r.; 36711: Or entendeis après coment Thiois palhars Si surent rasalhis temprement en r.; 2. lieu de resuge, retraite, cachette, 5650: car nul repars N'est plus en Tongrois; 10302: En l'englise St Pire entrat en un repairs (la rime veut repars); à r., en retraite, 16452: Se vous et Genelhon... Astiés contre moy seuls, en cel preit à r.; faire r., se résugier, 4997; 3. lieu d'origine, puis: origine, naissance, 36699: m homme laissent, qui sont de grant r. Je ne comprends pas le mot au v. 19717: Atant sont desrengiés li oust et le repart; 18301: se Tibers et Guichart En vuelent pour le pris avoir à tous repars.
- REPAREMENT = repairement, retour, 34090 : atant incontinent De mangons une flote ont fait r. (sont retournés).

- Repas, subst. de repasser, revenir, donc retour, action de revenir sur quelque chose, d'y renoncer; 23294: Si at tendut ses mains, qu'il n'y at fait r. (car il n'a pas hésité); 12928: « Osterne et saint Materne, Chaynées » sens r. (sens longtemps réfléchir) Escrie à une fois. Notre mot n'est nullement, comme pense l'éditeur, une transformation de repos ou de repit (sic!); l'idée « retour » dégage naturellement celle de « revenir sur ses pas sans accomplir une action, hésiter »; cp. sens repars. Peut-être cependant vaut-il mieux admettre la forme plus usuelle respas (retour, surtout retour à la santé, guérison), qui s'impose particulièrement 26242: jamais n'eussent repas Qu'ilh ne suissent tous mort (ils n'eussent échappé à la mort). L'auteur emploie d'ailleurs respas 30324: Et l'estour enforchoit de tous leis sens respas (sans s'apaiser, sans relâche).
- Repas, part. passé répondant au lat. re-pastus, qui s'est nourri, qui a mangé, 1034 : Li roy Tongris avoit xx<sup>m</sup> homme à repas (litt. comme repus, restaurés).
- REPAS, subst., pature, d'où : herbage, pré, 30316 : Le brache atout l'escut li gettat en (= dans le) repas.
- REPASSE, forme fém. de repas, 23913 : Et fut li remannans abattus sens repasse.
- REPENTIR (se) de, faire amende, expier, II, 2367: repentir Ne me puis des mals que j'ay volut bastir (vers trop court).
- REPLICHER, replier, retourner, II, 5520: Or sierat li meschief laidement enpiriés, Et non mie amendeis, mais en mails (mal) replichiés. Cp., pour la forme, applichier.
- Replogier, cautionner, 22752: Puis le comparat chis qui ne l'at replogiet; II, 839: Et at requis Ferant par son humilianche Le voilhe replogier. Voy. ploge.
- Repois, adj., 25839: [Lambert avait engagé sa foi] Que mais contre l'engliese, qui valhe nu pois, Ilh ne forferoit rins et ne seroit repois. Quid? Ne faut-il pas: feroit rebois (résistance)?
- Repont, part. de reponre (déposer, cacher), 11215 : Qu'à la priere l'evesque Lambiert... Astons resusciteis, qui jà estions repont En la maison d'enfier; en repos, 14000 : mie n'estoit r., Diestre et seneistre abat...; fém. reponte, 21070 : es preis où est reponte (située) L'engliese sains Germain. En repont, en cachette, à l'insu des autres, 3615 : Et cis de Colongne ont fait evesque en repont. Le latin reponere, fr. repondre, rebondre, a produit en a. fr. deux formes de participe passé : repost ou rebost et repuns ou repus; notre Geste nous en offre une troisième : repont, fém. reponte. Voy. aussi rebost et repuis.

- REPORT, 1. réputation, renom, 9450 : Ensi avoit Pepin de nobleche r.; 11, 7934 : le chastel de r.; 2. rumeur, bruit, II, 9395 : Portant fut (c'est-à-dire l'étendard de saint Lambert) en la thour remis à grant report.
- Repouse, subst., repos, 3669, 6904, 8347.
- Repoüt = repeüt, repu, 4598 : Dont li pueple fut liés, de joie repoüs.
- REPRIER un prisonnier, le redemander, en réclamer la liberté, II, 3313 : Si les ont repriiet, et li vesque pugnaus Les at à eaus rendus.
- Reprise, 1. action de reprendre, reprocher, remontrer; sens r., cheville d'affirmation, sans conteste, 26326; 2. relief, droit de relief, 8734: Prinche fut de Poitiers, s'en avoit le r.; 28048: Et sire de Bulhon, dont avoit le r.; 3. revenu, 24026: Les despens met en somme qu'il at mis aux engliese, Qui montent plus asseis que toute le reprise Que l'evesque en 111 ans ot en l'empire prise.
- Reprochiet, reprochable, 8555: par ses fais reprochiés.
- Reproier = reprier, v. act., intercéder pour, 4890 : Por la citeit de Mes, s'il poioit, reproiere (mauvaise graphie pour reproiier, qui est prononcé reproiire; la rime est en ire).
- \*Reprois, II, 7797: sens nul reprois (sans hésiter). Il faut lire rebrois (v. ce mot); cp. repois p. rebois. Borgnet y voit soit repont (secret) ou reprouve (reproche); c'est jouer avec les mots.
- Reproveir = proveir, démontrer, 36801 : Les plus belles raisons (discours) que jamais trouveriés De la Sainte Escripture..., Lez (= leur) reprovoit Lambiers; remontrer, 35045 (voy. le passage sous l'art. sochant).
- Repuis, graphie wallonne p. repus, caché, 5517: si s'ensuiront repuis (le texte a, contrairement à la rime, repuins), 6326: D'autre costeit paiins ne se sont pais repuis (rime en us). Cp. repont.
- REPUTEIR, juger (une personne), en donner témoignage, 27340 : Li duc de Loheraine...

  Devant l'empereour en grandes amistiés (très amicalement) At reputeit l'evesque.
- REQUERRE, attaquer, 4015: L'un at requerut l'atre de pies, de cors, de bras... Le manuscrit porte reqrut, dont l'éditeur, de son chef, a fait recorut, qui contrarie autant le sens que la lettre, Requerre, attaquer, est bien connu et le part. requerut conforme à la grammaire wallonne. Ailleurs on trouve la forme forte requis, 4268: Ly uns at requis l'autre com chevalirs adroit.

- Requise, demande, réclamation, 28068 : Li conte de Namur en fist asseis requise De part Yde sa meire. — Forme concurrente de requeste.
- Requouse, repos, retraite, 8358: LXIII ains (ans) puis regnat en teil r.; en requouse, en repos, en sûreté, 1346; en cachette, traîtreusement, 39062 (murdris en r.) Requouse est requoise, subst. verbal de requoisier, mettre en repos (cp. aquoisier); le subst. recoi dans la loc. en recoi, vient direct. du latin requietem, comme l'adj. coi de quietus 1.
- RES, en rime pour rest, parf. déf. de rere, lat. radere, raser, écorcher, 7146 : Robiers de sains Matierne ces Hongrois forment res.
- Resachier, attirer de nouveau, reporter, 844 : A ma droite matiere le mien cuer moy resache.
- RESALHE (mois de), mois de juin, 1600, 5978; aussi resalhemeux (meux = mois), II, 6365: Demain se doit entreir premier r.; aussi resalhe tout court, 9126 (xv jour en r.), 27167 (xv11 jour de r.). Sur la valeur controversée (juin ou juillet?) et sur les étymologies de ce nom de mois, je renvoie au Dict. de Grandgagnage II, 632 et à la note que j'y ai faite.
- Resalhe (de), adv., en resautant sur pied, 12948 : Mais de resalhe Ne toy releveras de chi.

   Borgnet traduit : « Le mois de juin, l'été, ne te relèvera pas ». Il pense qu'il faut lire relèverat; mais, si cela était, est-ce que de r. pourrait donner un sujet?
- Rescheure, reprendre, enlever ou arracher avec force, 33946: [Trois hommes ont été blessés] A rescheure le feu, quant Renars, li faus dus, Les (leur) ardit leur vilhette.

   Mauvaise graphie pour resqueure, que porte le texte en prose (IV, 374). Bormans traduit resqueure le feu dans le passage en prose, par « courir au feu », et ici il donne à rescheure la valeur de « délivrer ». Évidemment le sens est « arracher ». Rescorre, resqueure représente lat. re-excutere et s'applique particulièrement aux personnes ou choses que l'on reprend à l'ennemi. Le mème type latin a donné rescoir, 33597: rescoir le gage Qu'il avoient embleit. Au part. re-excussus répond rescos, 36667: partant fut il rescos de la mort (arraché à la mort); 1116: Je suis Tongris de Rens, qui par dessus le gart Ay rescosse vo corps et vos gens lez trois quart (il ne faut pas se formaliser du fém. rescosse); 29118: Mains ne plaisit pais Dieu que de tolte notable Fust li sains lis (lieu) rescoste (lisez rescosse) que paies (l. paiens) miserable Tenoient en despit. On connaît le terme fr. à la rescousse. Notre verbe subsiste encore en wall. sous la forme de rixheure, riheure, ressaisir, délivrer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je rappelle que -quoisier remonte à quietus par le type quiet-i-are, commé hausser à altus par altiare.

Rescoïn, voy. rescheure.

RESCOS, voy. rescheure.

- RESDEURE = resdure, non pas, comme dit Bormans, raideur, rigueur, violence, mais folie, 34384: à luy, com mon singneure, Me voray asservir, se de moy la resdeure Osteir vuit et la rage où li miens cuers labeure. Voy. sur reder (raffoler), rederie (folie), enredé, enrederie, etc., mon Dict. v° rève et mon Gloss. de Froissart, v° enrederie. L's dans resdeure n'est pas plus radical que dans resve (rève).
- Residence, résidence, siège, II, 7174: Ont tant priiet à pape... Que vesque de Chalons le fist et r. Li comandat à faire erranmant tout sens tenche; lieu, II, 8003: Que mo en fut mors en celle r.; faire r., se tenir tranquille, II, 7692: mais longement ils fiesent r. En avoir quarantaines; prendre r., se placer, II, 6567: [Les nouveaux impôts devaient avoir tel emploi], mains tant de negligenche Y vint puis, que tout chu prist altre r. (fut placé, employé ailleurs).
- Resident, qui reste, restant, II, 5299: Et messire Malclerc... Abat des Brabechons le plus gros resident. Cp. fr. résidu.
- RESONGNE, crainte, puis ce qui inspire la crainte : autorité, puissance, 40 : en Franche ne Gascongne... N'at il pays ne rengne de si noble resongne Com la vesqueit de Liege.

   L'éditeur a accueilli la leçon du second manuscrit; son texte portait tergongne, qui ne lui présentait aucun sens; il n'y avait, pour lui en donner, qu'à lire vergongne (respect). Cp. 2938 : Valeriens. l'evesque qui fut de grant rasongne (v. ce mot).
- Resort, 1. recul, hésitation, 1570: xxxIII senateurs... en temple sens r. L'ont ochis erramment (on lit avec surprise dans la note: « sans crainte, du verbe resoigner »), 10260: erranment sens r. Se sont il assembleis en lieu de desconfort (ici encore B. traduit: « sans considération, sans crainte »); 2. retraite, 2711: Ver la vilhe de Gand est tourneis ses resors; 3. lieu de retraite, refuge, 16973: La tour siet enmy l'eawe, nobles est li resors; 4. recours, appel, protestation, 9098: mains pais ne dort Ebroiins li trahitre, qui de che fait resort (B.: « ressource »?); 5. moyen d'en sortir, remède, 14235: Quant li barons oient de teil fait le r. (d'après B.: « cause, origine »); 6. ressors, source, 15072: nostre linage, qui est de teil resort.
- RESORTIR, reculer, 19220: Mains fais errant ta gent arire r.; recourir, trouver aide et appui, II, 2369: Contre Ligois me fait Dieu sor moy r.; act., faire reculer, 38177: Partant l'election vont adès r. (retarder; selon Bormans, esquiver); II, 3546: Plus de xx piés les at arriere resortis.

<sup>\*</sup>Rescoste, 29118, l. rescosse. Voy. rescheure.

- RESPAS, voy. repas 1.
- Respitier quelque chose sur quelqu'un, s'en remettre à, II, 11610: li rois des Franchois voloit à eaz priier Que sour li ils voilhent la choise respitier. Le verbe, propr. différer, passe au sens de déférer.
- Respletier (sens), incontinent, 4421: [Saint Jean ordonna à l'évêque de fonder une église en son honneur] et puis, sens r., Sa croche et son aneal... Sor l'ateil Notre Damme alaist erant cuchier. Peut-ètre re-espleitier, donc propr. « entreprendre autre besogne ». Cependant j'aimerais tout autant corriger resplecier resplichier, répliquer 1.
- RESPERER, act., rendre l'espoir, ranimer, 11891 : En l'estour est entreis et ses hommes respoir (en rime p. respoire). Note de l'éditeur : « Respire, procure du répit (!) ». Se resperer, reprendre espoir, II, 6283.
- Responsition, réponse, 11, 3834. Mot mal formé.
- RESTEL, resteau, gril, 38540: De la très sainte care saint Loren, le benoit, Prise sus de resteauz quant ons le rostissoit; herse d'une porte, II, 5692: Les resteaus de la porte avalle.
- RESTEIR de, rester en arrière, manquer, faire défaut, 1742 : N'ot pas encore xv ans, de v mois en reste.
- \*Restorent, verbe, 2180: Flament sailhent avant, restorent leur sangnour. Faute de lecture, lisez rescoent (de rescorre, voy. rescheure) ou secorent (de secorir); la variante donne rescous ont, ce qui corrobore ma correction.
- Restor, refrain, 11, 566: Braibechons desloials font des Ligois chanchons.... Dont li restors astoit todis de teil fachon. Pour retor (retour)? Ou de r-estorer (reinstaurare), recommencer?

¹ Depuis la rédaction de cet article, j'ai remarqué plusieurs passages dans la prose, où repleit, resplit paraissent être — respit, despletier — despiter, ce qui contrarie mon explication; ainsi I, 173: Et li noble consule leur donat xv jour de triwe et repleit; I, 250: Puis demandat Virgile aux dammes se ches prisonniers morront ou auront resplis; ib. 352: il en demandat respli del respondre dedans trois jours. Roquefort allègue aussi un passage du Livre des Rois, où respleitier équivaut à différer, ajourner. — Je me demande si une insertion semblable de l'est admissible et a des analogues. Le fait est qu'elle paraît se reproduire dans despletier qui, pour le sens, répond bien à dépiter, I, 406: Et là le moquoient et despletoient les malvais Juys; de même dans le wall. displi, dépit, déplaisir. On pourrait, à la vérité, ramener au besoin ces derniers cas à un type displicitus (displicere), displicitare (cp. Du Cange, displicitus — offensa); mais oserait-on aussi expliquer respletier par re-explicitare? La question reste ouverte.

- RESTRENDRE, 1. les plaies, panser, bander, 2567; 2. al restrendre, quid? 5922: [Le comte de Tongre fonda en Hesbaigne] Foux, Kemexhe et Vileir, et Berses, tot sans faindre, Waremme, Oley, Pucey et Blarey al restreindre; A cascune faisoit une grant terre appendre. Peut-ètre faut-il lier la locution avec ce qui suit et lui donner la valeur: pour le moins (c'est-à-dire au moins une terre).
- Resurrexis, ressuscité, 3334 : Se de part toy pulent estre resurrexis.
- Resus, poursuivis, II, 6839 : A chastelain Waltier envoiat (manda) que resus Fuissent ses anemis et soient tous destrus. Resus, forme wallonne de resuis, est contraire aux règles; le mot paraît arbitrairement formé sur le patron de l'infinitif sure.
- \*Retenchier, retentir, 4975: D'angles y olt teil chant et si grant melodie Que li oust des paiiens trestot en retenchie. J'admets plutôt une formation retent-i-er (= retentoyer) que retenchier, et, vu la fréquence, dans notre texte, de th p. t, je propose de corriger retenthie.
- RETENDRE, non pas retenir, comme pense B., mais ratteindre, ravoir, 5936 (il s'agit d'un éveque mort et regretté) : s'on le posist r., La clergie en vousist la peine bin emprendre.
- RETENIR, soutenir, affirmer, prétendre, 36861 : De queil autoriteit est il che retenus?
- RETENUE, état d'ètre bien fixé, II, 11583 : Une femme endormit; par male retenue En l'estrain de son lit sa chandelle est cheyue. L'éditeur lie par m. r. avec endormit et propose de traduire « par inattention »; je ne saurais l'approuver.
- Retenue, troupes ou serviteurs au service d'un seigneur; 30218 : Si oit vi bannereches de grande retenue. De retenir à son service. Voy. mon Gloss. de Froissart.
- RETORT, part. ou adj., 1. dissicile, compliqué, 9110 : Car sens vous n'y venray, li maus seroit r.; 2. artificieux, fin, retors, 14245 : Basin qui est en mal r.; 3. révolu, 22489 : En Sinaï alat, ains que l'an soit retors.
- RETORT, = tort, injustice, 5758 : amende le retort; fausseté, altération, 14226 : vous oiez le recort, Qui tous de veriteit procede sens retort.
- Retour, = respas, moyen de réchapper, II, 8055: En la fin morurent, n'i ont altre r.; sens r., irrévocablement, sans pitié, 36437: Ly juïs à Maienche... ochisent sens retours Buevon le botelhier; simple cheville d'affirmation, 31253.

- \*Retoun, I. recour == recort (recit), 23449; s'en ores le recour.
- RETRACHER, retraire, faire rentrer, 7198: Mais la nuyt vint espès, cascun sa gens retrache.

   Type retractione.
- Retrame, v. n., être conforme à, tenir de, 10622 : Le sanc (c'est un datif) de part ta mere seis tu mult bin retraire.
- Revearum, lat. retractare, forme fréquentative de retrahere, fr. retraire = énoncer, dire, prononcer, 1094: Ta sentenche seray à mon brant retraitiet; 6963: x ans après les choses que je suy retraitiés (que je raconte) Morit à Treit l'evesque; 7992: Et d'aultres glorieus corps sains que retraitier Je ne poroie tos.
- \*Reveass, 4801: Que por eas voise à Rome, et si n'en soit retrans. Ce mot n'a pas de sens; la vraie rime du couplet étant en ais, je corrige hardiment retrais; « et qu'il n'en soit retiré, qu'il ne s'y soustraie pas ».
- Rann, 2408: Tremus, le fils le roy, at procche ewireuse, Ne durereis (résisterez) à luy, trop et large sa reuse. La note dit: Pour reise, expédition militaire, armée. C'est impossible; reuse ne peut pas se substituer à reise et le qualificatif large ne conviendrait guère. J'y vois plutôt le bon mot wallon reuse, rets, filet, nasse, (voy. Grandgagnage II, 297), qui est l'all. reuse; « son filet a des mailles trop larges pour lui échapper ». Notre auteur a la forme reux au v. 10540: plus sains et deliteux Que ne soit uns pessons qui est pris à la reux. lei l'éditeur traduit bien par « filet ». Il y a lieu, sans doute, d'identifier le wallon reuse avec l'all. reuse, néerl. ruysche, mais la forme reux peut tout aussi bien représenter l'anc. franç. rois (roit), qui est lat. rete (cp. meux mois).

## REEX, VOY. l'art. préc.

- Reveal, revel, revial, plaisir, plaisanterie; demener son r., 628; sens r., cheville d'affirmation, sans plaisanterie, sérieusement, 30043 (Bormans se trompe en traduisant par « tristement »). Voy. aussi l'art. renias (mot fautif p. reviaz).
- Reveres, vil, fringant, en parlant d'un cheval, 4243 (jovenes et r.) Voy. Grandgagnage, II, 297.
- Revenue, délater à son tour, redire, répéter, 30641 : L'empereur enclinat et dist que...
  L'irat dure à son duc et tot ensi revendre.
- Revener, quid? II, 11911 : Les tables furent mieses par mult grant reverie. Peut-être une modification de revel, vivacité, empressement?

REVERTUER (se), se renforcer, 464: Grande fut la batalhe, qui mult soy revertue.

- REVEUSE, verbe (subj.), forme wall. p. revoise, retourne, 4216: Crestins seiront destrus anchois je m'en reveuse.
- \*Revins, 38812 (il s'agit de la récolte du vin): Car la quarte de Liege, qui pais n'est de revins, Vendoit ons bin 11 s. et encors 11 setins. L'éditeur ignore le sens du mot; je propose de lire renins et de traduire: « La quarte du crû de Liége, qui n'est pas précisément du vin de Rhin, coûtait, etc. »
- REVISTEIR, contraction de reviseteir, visiter, passer en revue, fig. et ironiquement, attaquer, 30234: Barons, che dist l'evesque,... Je croy Madiolans nous seront revisteis.
- Ravois, adj., convaincu de crime, félon, perfide (voy. pl. h. les art. renoi et renois); 32269: dont li cuen maleois Fut si desconforteis pour ses in fils r.; 33438: Se usurpeir voloit, par forche de caplois, Le pays aus princhiers qui ne ly font (je pense qu'il faut lire sont) revois.; II, 10256: Cascons prendoit sa part, nuls n'y astoit revois. Dans le dernier exemple, l'existence d'un adj. renoi étant admise, j'aimerais mieux renois (« personne n'y fit refus »); en tous cas, Bormans a tort d'expliquer revois par « rebois, coupable, criminel », d'autant plus que ce dernier ne signifie pas « coupable ».
- REVONGNE, récalcitrant, contraire, 17965: et puis sans nul eslongne Est leveis al matin, c'onques n'en fut r.; 29339: Li sains pere de Rome... L'empereur Henry, qui li astoit r., At fait excommengnier. Sans doute le mot revois avec changement de finale. Je trouve aussi le mot à l'état de substantif, 14507: Si at ferut Radut, qui n'est pas de revongne; je n'en saisis pas le sens et serais disposé à y voir un nom propre, sous lequel aspect il apparaît, en effet, 15769: Le cuen de Lucemborch et Gautier de Revongne!

RIBAIS, plur. de ribal, ribaud, 2881.

Riches, voy. rechès.

Richi, pr. enrichi, puis — riche, beau, II, 3081 : Filhe à sangnour Eustasse de Hersta le richye. L'épithète s'applique à Herstal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Estre de Revongne serait-il, par allusion à l'adj. revongne, une de ces expressions plaisantes tirées de localités, telles que « estre sire de Blangy, savoir le voie à Mentenai » (Trouv belges, nouv. série, 164, 51 et 35, voy. ma note p. 346), et dont Tobler a rassemblé de nombreux exemples dans son mémoire « Verblümter Ausdruck und Wortspiel in altfranzösischer Rede » (pp. 2-7)? — Revogne est aujourd'hui une dépendance de la commune de Hennay (arr. de Dinant).

- RICHOUSE = richoise, richesse, 5667.
- Ridder, courir, couler, 22340: là commence l'eawe tantost à ridder Hors au pied de la roche. On connaît le wall. rider, glisser; voy. aussi mon Gloss. de Froissart.
- RIESTE, 1748: Le dyable corochat, qui plus fel est que r.; 9537: En linage Ebroiien, qui fut si male r. Quid? B. y voit resse, race; cela n'est pas admissible et ne s'appliquerait pas à nos deux cas. A mon avis, il y a là quelque lapsus d'écriture ou de lecture p. bieste. Le wallon rièse (arête) ne se prête guère.
- RIGAL, voy. regale.
- RIGOLEIR, plaisanter, 2011: pais n'en rigolle (« je parle sérieusement », cheville d'affirmation); act., railler, 8289: sens que point vos rigolle; 37535: On voit mult bin ly unc l'autre pas ne rigolle. Subst. verbal rigol, plaisanterie, 35163: et minant teil rigos.
- RIGORT, en rime p. rigor, procédés violents, lutte, 14239 : Se ly trahitre ensi maintinent le rigort. Rigeure, violence, acte criminel, 34389. Aussi rigour, dans : par grant r., impétueusement, 28867; sens rigour, cheville d'affirmation, pr. sans faire violence à la vérité, 33824; mettre en r., ravager, détruire, II, 5558 : Jusque à xxiii [vilhes] tot ont mis en rigour.
- Rigos, = rigol + s, voy. l'art. préc.
- Rigos, subst., 36683: Plus de xii en at mors; puis chaiit en *rigos*, Car son cheval ont mort, si qu'il est tos desclos. En note Bormans demande: « Dans l'ornière? » Je pense en effet qu'il s'agit ici de *rigol*, fr. rigole.
- Rins = riens, adv. pas, point, 528. La loc. ne... rins née, = nihil, se présente souvent dans la Geste.
- Ris (avoir ses), s'amuser, s'ébattre, 8316 : Car biestes vinemeuses y avoient leurs rys. B., sans tenir compte de la mesure ni de la rime, pense qu'il faut lire refuy.
- Ris, = riu + s, lat. rivus, ruisseau, II, 9949: Dessus le ris de Liege; = à grans ris, à grands flots, 37071: ilh plovoit dedens à mult grans ris.
- RIWELHON, ruisseau, 6856; aussi riweseal, 6869.
- Robe, (subst. verbal de rober), brigandage, déprédation, 28350 : De robe et homecide et rapines puant; 38407 : De murdre, toulte et robe.

Robiestre, autre forme de rubieste, 5112.

Robort, violence, 1582: Ses oncles fut Julins... Que senateur ont mort par une pou de robort. — Le lat. robur, roboris ne peut se franciser par robor (aussi robur, chène, a-t-il donné rouvre, roure); il faut donc admettre ici ou une leçon vicieuse, ou une formation arbitraire de l'auteur (le t final est parasite).

ROCHE, p. rosse, rouge, II, 12356: Vestis de cappe roche.

ROELHER, rouler, 6147: forment les oeulhx (sic) roëlhe 1.

Roëlhe, 1722: Lotringes... xx ans rengnat tous plains, maintenant sen roëlhe Plus frankement asseis com chien en la cordelhe. — B.: « son bouclier ». J'en doute; je pense que roelhe est une formation arbitraire p. roon, royaumc. Cp. roielle.

Rogoier, rougir; briller, reluire, 24722: L'escut li at perchiet, ù li fins ors rogoie.

Rogon, seigle, 38879. — All. rocken ou roggen, a. flam. rogghe; wall. mod. regon (Grand-gagnage, II, 291).

ROGURE, pr. rougeur, puis sang, 30834: N'y at celuy ne soit tous coviers de rogure.

ROHART, II, 10615: Devant li ne duroit ne Flamens ne rohars. — Je pense, avec Bormans, que le sens est « rouard » (digne de la roue), homme à tout entrepréndre.

Rois, sillon, ici vallon, II, 11435 : chevalchent par la roie De la Jache. — Je n'accepte pas le sens « ruisseau » que Bormans prête à ce mot.

ROIALME, royaume, fém., 2134 : en la r. de Tongre; 34739; cp. la rengne, 34751.

Roielle — roion, royaume, 3055 : de tout mon paiis, qui est un grant roielle Sire espiritueis sereis. — Cp. roëlhe.

¹ Je dois revenir ici sur l'art. ralher, où nous avons vu ce mot interprété par roelher. Bormans, de son côté aussi, corrige ralhiés en rolhiés au v. 34476: Les piches de sa lange lanchoit à oux ralhiés. Je suis disposé à accepter, pour la langue de Jean d'Outremeuse, rolhier p. roelhier, si la forme ralhier des vv. 12946 et 27180 n'était attestée par la rime. Notez que, dans le texte correspondant de la prose (IV, 383), Bormans luimême explique à oux ralhies par « les yeux arrachés », en invoquant le wallon rayl. Cette citation du mot wallon me fait recourir à Grandgaguage, et j'y trouve, en effet, raï, rauï avec le sens « arracher », mais aussi avec celui de « ouvrir avec effort d'une manière démesurée », qui explique suffisamment notre ralhier quant au sens. Pour la question étymologique, je ne veux pas insister sur la conjecture que j'ai émise plus haut et maintenir la réserve que j'ai observée en rédigeant la note placée sous l'art. raï de Grandgagnage.

Roïn, ligne, pr. raie, dérivé de roie, 25681: Si com nous dist l'istoire, qui est de teil maintins Qu'elle ne diroit chouse où pour mesterlins Aroit de nul contrable en nuls de ses roïns.

Roion, voy. region.

- Rois (roit + s), pr. roide, fig. fier, 8397: vers Beawiers s'en vat rois com yvoir (défense d'éléphant); 11893: Et Pepins qui seoit plus rois com 1 ivoir.
- Rolle (metre en), affirmer pur écrit, 12708 : Charles... Chevalerie arat tempre de teile volle, Sicom nos Diés dient, nous l'avons mis en rolle, Que conquerrat Espangne.

   Malgré l'obscurité du passage, je pense que je suis plus près du sens que l'éditeur, qui traduit « nous l'avons mis en colère », en visant le mot rooille, rouille, fig. colère (Roquesort).
- Romans, langue vulgaire, français opposé au latin, 16350: Puis appellat Franchois en romans sens latin. L'éditeur nous dit que le mot est difficile à lire et qu'il en a fait routans, en rattachant ce mot à riotare de Ducange et en traduisant « en querellant ». Cette façon de se tirer d'affaire ne mérite guère d'ètre réfutée; je rejette catégoriquement la leçon routans et rétablis romans, qui ne fait pas doute. L'adj. romans, moy. lat. romancius, se présente aussi sous la forme romanse; ainsi 5756: En romanse Brabant.
- Rond, quid? 29162: [L'évèque Notger s'entendait à la guerre mieux qu'aucun de ses compagnons,] Sa batalhe fut ronde et visage mostreit tout altour vraiement. Il se peut que rond appliqué à batalhe (bataillon) soit revêtu du sens « arrondi, ramassé, serré ». Si cela est, on pourrait aussi interpréter les bois reons (voy. reont) par « bois serrés ».
- Ronquier, ronfler, 17531: Le duc Basin qui dort et ronquoit à la fois. Cp. esp. roncar, div. dial. du nord de l'Italie roncà, lat. rhonchare (Sidonius). Il y a aussi des formes sans nasale; j'ai relevé, dans mes Trouvères belges, I, 238, rouker; Sigart donne roukler; cp. néerl. rokelen, all. röcheln.

Roon, voy. region.

Rosteir = osteir, ôter, 1792: Mult de vilhes fondat que j'ay nommeit tantoste; Encor fondat des autres leis Lotringe qui roust (l. roste) Les dobtanche de Muese et segur[e]teit moste (montre); — démettre, destituer, II, 8473: Bulles et procureurs qui ont tout raconteit Coment l'evesque Huwe fut de Liege (du siège liégeois) rosteis.

- Rosti, 24936 (dans une énumération de chanoines): Hubiert le rosti. Quid? L'éditeur dit qu'on peut aussi lire rasti, qui n'est pas plus clair.
- Rot = lat. ruptus, 7743 (il s'agit d'une enseigne d'église, soit un coq ou une croix): Et qui soit de teil forche que jamais ne soit ros (pour l'éditeur ros est = rosté, enlevé; erreur manifeste). Fém. rote, 34475: ses dois at depechiés Et at rote sa lange com uns homs enragiés. Rote ne vient pas, comme dit ici la note, de roter ou router (rompre), mais, s'il existe, ce verbe vient de rot. Au passage correspondant de la prose, 1V, 383, on lit: Si at depechiez ses dois et arote sa lenge. Au lieu de traduire conjecturalement arote par « coupe avec ses dents », pourquoi l'éditeur n'a-t-il pas suivi la variante at rote (non pas roté), qui n'offrait aucun doute?
- Rote, troupe (rangée), 6583: Messens sont desconfis, si ne tinent plus rote (ils se débandent).

   Bas-lat. rupta, fraction, détachement.
- Roture, rupture; mettre r. à, briser, faire cesser, 2801 : al deirin (finalement) mist à son yrour roture. B. rejette, sans dire pourquoi, l'explication de roture par rupture, et y voit, par impossible, un substantif formé de roster, mettre de côté.
- \*Routans, mot imaginaire qu'il faut remplacer par romans (v. ce mot).
- \*Roveour, 34452: Car ilh entrat en bois, ù ilh prist sa chevanche Avecque un roveour qui fut de sa tenanche. Lisez robeour, brigand.
- \*Rubeniez (z=s), sorte de violon, 12694 : Rubeniez et quinternes et lehus et cytolle. —

  Je pense qu'il faut écrire et prononcer rubenges; c'est l'italien ribeba (voy. Diez),
  a. fr. rubebe, avec une autre finale.
- Rubieste, fort, farouche, cruel, appliqué aux ténèbres de l'enfer, 1747. Le mot se produit sous la forme rebieste et avec l'acception « irrité », 9532 : Tant que Lambiert l'evesque, qui n'en fist mie fieste, Entendit la nouvelle, si en fut tos rebieste.
- RUELHIER; à propos d'un rude batailleur qui sème la mort autour de lui, les chevaliers disent entre eux, v. 26128 : Chi n'at mie un angnealz; Chis qui l'encontrerat, arat ruelhiet sa pealz Et tote descosue. Quid? Sclon B. rooigner, rogner, couper. J'en doute; il faut, je pense, prononcer rouelher, y substituer, pour notre cas, à cause de la mesure, la forme contracte roulhier (voy. la note, p. 265) et traduire par rouler. « Rouler la peau sur le corps », c'est l'écorcher ou, comme dit la deuxième figure, la « découdre ».

Ruine, 35788: [Il abattit tant de combattants] Que covierte en astoit la plache et la ruine.

— Quid? Rivière? demande Bormans. Cela serait par trop étrange. Ruine peut se prononcer rouine, roïne et se rattacher à roie, sillon (cp. pl. h. roïn); le mot est destiné à fournir une rime et ne dit autre chose que terrain, champ de bataille, comme plache qu'il accompagne.

Rumueir, changer, 8033 : [Je ne raconterai pas tous les miracles de saint Lambert], car ce n'est mie le chappe à rumueir. — Cela veut dire : ce n'est pas chose aussi aisée et demande plus de temps que de « changer d'habit ».

Ruour, ruine; mettre en r., démolir, II, 4678 : Tantoist ont abattut et mis en grant ruour Le chastel jusqu'en terre.

Rusein, 9484: [Après avoir renvoyé sa femme légitime et pourvu ses deux fils, Pepin n'a autour de lui plus] personne qui de croste ne milhe Le demande ne ruse ne rinche sens (l. ses) bobilhe. — Je me suis expliqué sur le sens général de ce passage à l'art. bobilhe; reste à déterminer la valeur de ruseir. Je crois qu'il signifie molester, ennuyer, ou, comme on dit encore en liégeois, « faire des ruses », faire des difficultés. Grandgagnage donne un verbe rusi (valeur russi) avec la signification de frotter, racler; cela s'accorderait avec rinchier qui suit. Toutefois, je crois que notre passage revient à dire: Pepin n'a plus personne qui, sur quoi que ce soit (litt. « de croûte ni de mie »), le mette à raison, l'ennuie ou lui donne un savon.

Rustre, adj., = ruste, fort, rude (du lat. rusticus), 27663 : Et durat jusqu'à jour celle rustre mellée.

8

SACENGNE, 16813: Rollant tient Durandal trestout parmi le rengne, Ottineal Pleuresanc, qui vaut cente sacengne. — Dérivé de l'anglo-saxon sax, couteau, coutelas.

SACHE, masc., autre forme de sac, 843: parleir dedens un sache.

Sacheur = secheur, sécheresse, II, 3195.

SAGE, rassuré? 2617 : Mult manache Tremus, dont ilh n'est mie sage.

<sup>\*</sup> SAGRESTE, 1759, l. s'agreste, voy. agrester.

- Sai = saie, nom d'étoffe (d'où sayette), 18761: Une malle en sa chambre forey (l. forée) d'un viel say At prise. Cp. soy p. soie, 27736.
- SAIBR, éprouver, forme écourtée de essaier, très fréquente dans les dialectes du Nord (voy. ma note Baud. de Condé, p. 388, ad v. 6), 33182 : Vous l'aveis bin saiet n'at pais 111 ans entier.
- Saïleir, = saieler, saeler, sceller, II, 8990; on trouve aussi la forme contracte sailer quelques vers plus loin, II, 9002: Trestous ces un points sieront sailes briefment, et II, 11391 (où l'on a eu tort d'imprimer saïleit): Que che qu'il at saileit, ensy que vos ay dit, Volt deffaire.
- SAINT; locution, II, 11903: Là ot mult de parolles de sains et de sottie (de choses saintes et frivoles).
- Saintement, subst., acte ou cérémonie religieuse, bénédiction, 34068 : A mannier de cappelle, et un alteit dedens, U li sietre sut mis par divins saintemens.
- Saisme, possession, puissance; avoir en sa s. 8854; propriété, biens, 30337: se la virge enterine Par son santisme fruit n'cuwist nostre s. Toute reconquestée; domaine, 26323: Ly cuens voit pou de gens par dedens sa s.; 35796: Trestuis sont chevaliers qui ont grande s. En Hesbain.
- Saluie, course rapide, II, 11044: En un deistrier monte, si broche la salhie (au v. 11030: salhant les grans sauls). Cp. le terme adverbial le cours.
- Salhir, surgir, se produire, II, 8769 : Se besoigne salhoit, c'on vous vousist greveir.
- Saligor, terme de mépris, vilain, 3137 : [En l'an 228] Rengnoit cis rois Hunus, li felon saligos. On ne saurait méconnaître dans ce mot le fr. saligaud, pour lequel Littré n'a pas d'article historique.
- Sals, saules, II, 11453: Droit par desouz les sals qui là furent plantées. Autres formes: saus, saux, sausse (cette dernière se trouve dans le texte en prose aut passage correspondant au nôtre). Au v. II, 3818, il y a saul (fém.): Trestout ensi le trenche com che soit une saul. Voy. aussi sas.
- Salueir; dans la phrase (d'un retour fréquent, p. ex. 6238) : cuy proëche salue (== qui est plein de hardiesse), il faut, je pense, attribuer à prouesse une valeur personnelle, « que Prouesse respecte hautement ». Ou saluer aurait-il le sens détourné « com-

- mander, dominer »? On scrait tenté de le croire, en rapprochant II, 7546: par trestoutes les ruwes, De Saint Martin en mont qui Publemont salue, Jusque à Saint Lambert. La signification ordinaire se voit II, 9245: Salueis (on a imprimé salveis) moy ma meire à la clere fachon. Au v. II, 6248, on trouve la bévue: cuy proceche s'alue (l. salue). On dirait que l'éditeur pensait à s'allie.
- Samaine, semaine; loc. payer sa s. mordre la poussière, II, 3502 : Gautier de Rodemake at paiet sa s. Samaine est encore usité en wallon.
- Sambue, vêtement de dessus, 18301: Amis, si moy livreis Le vostre gros bordon, l'esclaminne deleis, Vous areis ma s.; 30225: Et Radus de Melant, qui porte la sambue, Sire de Hozement, son frere, l'at tollue; 37723: à sambue Sont vestis noblement; II, 5836: Li vieus Eustase fiert tout enmi le s. Le foul duc de Braibant; II, 7542: à mes piés, sens s., Vestis d'estroites cottes. Le mot paraît revêtir le sens de pompe, parure, 16292: Atant vinent Franchois en la citeit mossue, Par dedens sont entreis à toute leur s.; 35684: Et portoit l'estendart qui ot noble s. Cp. l'art. acambue (à sambue?). Il est certain que les sens ordinaires de notre mot (housse ou harnachement de cheval, puis: sorte de voiture de dames, litière) ne conviennent en aucun des passages cités; par contre, je n'ai pas d'autres exemples des acceptions que lui prête notre auteur.
- Samin, velours, 35214: chappe d'or u samins Autre forme de samit, étoffe de soie, velours (voy. Diez, p. 287, v° sciamito).
- SANGLETÉ, (l. sanglenté?), sanglant, saignant, 38541 (il s'agit de la chair de saint Laurent):

  Qui encors toute fresse et sangletée astoit. Ailleurs sangleteus, II, 1396 : Ses armes sunt rompues et son corps sangleteus.
- Sangurus, de bonne race, vaillant, 2387: Tenremonde assailhent si comme gens sangueuse. — Voy. aussi le mot suiv.
- Sanguin, chevalier de sang, de race, 37762 : Adont à une sieste, à Rains, sus le carins, U de Franche astoit (lisez astoient) tout li noble sanguins.
- Sanioient 2460 (les meseals s.) est fautif; lisez sanoient (guérissaient); le verbe est saneir, non sanier. Il est vrai que l'auteur s'est permis plusieurs fois de créer, contre l'usage, des verbes en ier (lat. icare), mais c'est la mesure ou la rime qui l'y entraîne; ici la mesure admet aussi bien sanoient (le ton sur la finale ent; procédé constant) que sanioient (la finale ent étant muette).
- Santeller, scintiller, 610 : Cascun ot une lanche, de quoy li siers santel (= santèle).

- Santis, saint, type sanctitius, 3309 (per miracle s.), 5446 (à Trive, une citeit santise), 29790 (abbeis santis).
- Santitier, sainteté, 4124; la finale en tiet est anomale, comme dans pitié, amitié.
- Santuaire, adj., saint, 2959 (loy), 29625 (l'evesque); subst., acte ecclésiastique, 37455 : Qui presens doient estre à cely s. (il s'agit de l'élection d'un évêque).
- SAPIN, adj., de sapin, 8872: Il a pris une lanche c'on li donat sapine; 7036: Si at brandit la lanche qui fut grosse de sapin. B., qui ne remarque pas que la rime est en ine et que le vers est trop long, traduit: grosse comme sapin. Corrigez done grosse et sapine.
- SAPIR, saphir, qualification d'honneur (cp. topase), II, 3685 : et Lambert le sapir.
- SAQUIE, saquée, plein un sac, II, 10468 : Des slorins li portat une boine saquie.
- Sarot, sarrau, II, 7794 : Ont vesti il saros de toile à gros plois. La finale au de l'orthographe moderne n'est fondée sur rien.
- SARTEL (brant de), II, 3813. Sartel doit être un nom de lieu.
- Sas, saule = sals (v. cc mot), 3448: Car en dois le colpat sicons un rains de sas.
- Sasiron, a. fr. sausseron, dér. de saucière (lat. salsarium); 21365 : en le rue de Pont, U ons (un copiste ignare a fait de ces deux mots vous) fait les cuilhiers, escuel et sasirons.
- Sasse, subst. fém.; mot wallon, dit l'éditeur, désignant l'instrument qui sert à jeter l'eau hors du fond d'un bateau, 5237 : Ilh lieve plus menut (= souvent) son espéc et rabasse, Com curcur ne poroit getteir aywe à la sasse. Je ne trouve le mot ni dans Grandgagnage, ni dans Forir.
- Saufreit = a. fr. safré (couvert d'ornements), 24201 : Contre ses cops ne dure arme tant soit saufrée. Ce mot bien connu est expliqué en note par : « soufferte, éprouvée » !

SAUL, voy. sals.

SAULE, salle, 1900: Si ont troveit le roy en la saule enterine.

SAUSE, sorme wallonne p. seize (la sorme usuelle est sase), 2907; sasieme, seizième, 6076.

SAUZINE = saisine, voy. sous asauzine.

SAVACE, sauvage, puis étrange, bizarre, 964 : l'auqueton savage.

Saveneus, savant, 1219: li bons roys s. (cp. 1214 siencheus). — Dérivé de saveiur, savoir. — Ailleurs: joli, 2396 (Paris la savereuse), 4190 (la citeit s.), 17829 (cheval s.). Dans cette dernière acception, le mot répond au mod. savoureux 1.

Saveca, subst., savoir, 1145: Chis (Virgile) fut une grans poiete et plains de grans s.; savour, 2176: li vassals de savour.

SAVEUR, infinitif, forme wall. de savoir, 11073 : si vos fay saveur.

Scabiecx, galeux, vil, II, 6392. Cp. l'all. schäbig (qui est de la même famille).

Sceamissant = esquermissant, de esquermir (se baure) II, 7830; ailleurs, II, 7972, escermuchier.

Secrestain, sacristain, ecclésiastique en général, 10223; titre d'honneur, appliqué à Charles Martel 9317 (li noble s.). — Aussi soucrestain 12116, socrestain 17703.

Secretable (eiwe), eau bénite, 11624. Mauvaise formation.

SECRETAIRE, 1. secret, privé, caché, 108: puble ne s.; 16802: en chambre s.; 33509: Li evesque Alberons ne fut pas s. En cel fait que je dis, car tot haut le desclaire; loc. al plus s., le plus secrètement possible, 19807; en s., en cachette, à la sourdine, 31054, II, 7659 (par drier en s.); — 2. réservé, silencieux, penaud? 19810: Ancuy viereis Johan estre mult s.; — 3. extraordinaire, remarquable, distingué, 5491: roys Attila, li felons s., 8104: li enfes s.; 29629: la citeit s. (non pas cachée, enclose de murs, comme pense Bormans); 10642: pour cel fait s.; II, 6548: li maistre s.; II, 5708: Neis un n'i demorat, jà tant soit s. (non pas caché », comme traduit Borgnet); en s., par une faveur extraordinaire, 2957: Dieu... Ly reslongat la vie xxx ans en s. — Toutes ces acceptions découlent du latin secretus, pr. mis à part, d'où d'un côté, secret, de l'autre, distinct, distingué.

Segure, subst., sùreté, 38114: Et pour plus grant s. faire, se vat hastant, De son empire andeux lez alat bannissant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Un trouve de même, chez les anciens, le mot congénère sade (= lat. sapidus) et son dim. sadinet revêtus du sens « charmant, aimable, gracieux ».

- Sejourneir (se), se reposer, 2281 : Où se sont rehaitiés et mult bin sejorneis. On trouve aussi sorjorneir.
- Semalhe, grain de semaille, 1617: Les faits racontent plens, n'y faut une s. (locution = au grand complet); grande quantité, 27168: ù trovat grant s. De Bretons et Normans et gens de Cornualhe; semaille de morts, carnage, 5980: là comenchat s., Dont x<sup>m</sup> homme armeis fut ochis de pitalhe; 16892: Roy Ogier et Thiry en font mult grant s; 35735: là ot mult grant s. A l'assembleir des lanches; estre en la s., assister à la bataille; origine, 9120: Ebroiens, qui ot male semalhe.
- Semence; au fig., comme semalhe, carnage ou les victimes de la mèlée, 7028:

  As lanches de sapin at geteit sa s. Li dus de grant ravine; origine, famille, de petite s. 26352; « payer de sa propre semenche », 27995, quid? De ses propres revenus?

SEMBLANCHE, SEMBLANT, opinion, avis, proposition, 2482, II, 5178.

Seneiste, sinistre, 11679 : por le murdre s. De l'evesque Lambiert.

SENESTREIR quelqu'un, marcher à son côté gauche, 11, 12352 (voy. destrier).

Sengnie, 17691: Et Basin vout noier desus l'ierbe sengnie. — Quid? Passage obscur; Basin est en mer dans un vaisseau. On comprendrait en lisant: Basin voient noier; eux, sur l'herbe couverte de sang, voient comme Basin se noie.

Seniestre, quid? 5114 : Dosième evesque fut de Tongre la s. — Cp. seneiste.

Senne, synode, 20788: Fist son conciel à Ays que senne appellat on; 31685: L'evesque at fait une senne que on nomme altrement Concielh[e] synodals. — Les deux passages font croire que l'expression n'était pas très répandue à Liége. — Sene est correctement formé de synodus (les deux syllabes atones s'étant effacées).

Sentable, remarquable, célèbre, 6468 (épée), 13179 (château), 37308 (action).

\* Senteir, 17013 : Courent sus le trahitre pour Ysoreit senteir. — Comme le pense l'éditeur, il faut lire tenseir (défendre).

SENTEMENT, connaissance, 206 : Or comenche matere de noble s.; habileté, ou émotion? 38950 : Chantant la letanie par mult grant sentement.

- Sentenche, discours, texte, 1667: Mais afin que plus cleire en soit nostre s.; 6555 (à propos de la Paix des Clercs): Li bons maistre Nicot en donnat la s. (la rédigea).
- Sentir, connaître, 15676: Les croniques lirat qui tot vorat sentir; savoir, 8664.
- \*Senwilhe, 1837: parmi une s. Perchoit un porc sangleir qui forment s'entortilhe. Quid? B. nous apprend que le manuscrit Br. porte sentiwe et demande s'il ne faut pas lire sentilhe (petit sentier). Je ne le pense pas; deux autres explications se présentent. Lisez seuwilhe, qui représente correctement lat. suilla, devenu le fr. souille. Ce sens convient parfaitement. D'autre part, seuwilhe peut être un dérivé du rouchi seue, wall. sewe, rigole pour l'écoulement des eaux. Voy. Grandgagnage II, 358 et mon Gloss. de Froissart, v° sewer.
- Skoir, forme participiale de seoir assez fréquente, ainsi 2647, II, 6027.
- Separé, quid? 29219 : Qu'ilh ne poioit paiier Bulhon la separée. Extraordinaire? distinguée? cp. les valeurs du lat. secretus séparé et distingué (voy. secretaire), et de l'all. besonder, sonderlich.
- Sequeste (en), en remplacement, 11681: L'englise sain Loren y est ors en s. (on veut dire : à la place de l'ancien gibet). On prête ici à lat. sequester sa valeur étymologique « qui vient à la suite ».
- SEQUENCHE, pr. suite, de là: suite de paroles, discours, texte, 1668: [Afin que] plus parfaitement entendeis la s.; 21815: la s. de la novelle loy; 27993: tant d'autres barons Que li tot declareir feroit longue s.; 36337: Si vous diray avant (continuerai à parler) de ma vraie s. (de mon véritable sujet); che est vraie s., simple formule d'affirmation, 23061, 23942; teneur d'un texte, II, 6558: Si l'ordina ensi com oreis la sequenche.
- Serain, soir, 13438: En tentes et en treis demorat li (l. le) serain; aussi seraine 7201 (à la s.), 10988 (tote la s.), 27315; serine 1898, 34233.
- Seraine (viande), quid? 38387: Aus chevals fait livreir asseis four et avaine Et à tous ses barons viandez mult seraine. Sans doute, lat. serenus au sens de pur, bien préparé.
- \*Sercoste, 8810 : Vers Franchois s'adrechent qui furent à Lincoste, A vi bonirs ou mains logent d'eaus et sercoste. Mot impossible, lisez sor coste, sur le côté; cp. 8889.

Servement ou seriement, doucement, 4045 : seréement s'en vont, car la nuyt sut seraine; 7204 : Trestot seriement chevalchent la caraine; 4557 [L'ange saisit saint Servais par les bras], Erant oultre la meire en aire l'emportat Si tres seréement c'onque ne le blechat. — J'avais cru, pour le premier exemple, devoir expliquer seréement par « en rangs serrés », parce que seré dans l'emploi de seri est anormal; mais cette irrégularité se reproduit dans le troisième exemple et dans le vers 10981 : « Carle Martel... Seréement chevalche tout parmi la caraine », où le contexte, comme dans le premier, impose ou favorise le sens « doucement ». — Pour ée p. ie, cp. demée.

SEREFAIRE? Basin avait été écorché, écartelé et saupoudré (saleit) de chaux vive, puis il est dit 15814: Adont sut en unc seu ars li cors seresaire, Et la poure (cendre) ventée par les seneistre à l'aire. — Borgnet se demande : « Ne saut-il pas lire sens resaire? Resaire serait là pour resarde, rassarde, dérision, plaisanterie, que donne Du Cange ». Il me peine d'avoir à rencontrer des conjectures de ce calibre, mais ma tâche l'impose. — Sans doute la vraie leçon doit être sens resaire, mais avec la valeur : « sans être resait », sans que les membres épars du corps sussent rejoints.

Seri, adj., doux; appliqué à pais 5180, à vois 25313, à vision 37203. Sur les tentatives étymologiques et les applications diverses de cet adjectif, je signale à l'attention l'Append. de Diez, p. 774. Voy. aussi seréement.

\*Sermentois, II, 6925: Et Guyon de Henau n'y at fait s. — Lisez serventois (voy. ce mot).

Serventois, adj. servile, 12636: Là fut prise venganche des hastars serventois.

Serventois, subst., contrariété, adversité, 18453 : Si nous arat getteit de celle s.; — contradiction, opposition, refus, 13853 : nuls n'en fist s.; 24353 : Et ly duc de Braibant n'y at fait s: 30449 : Ly aultres vont après, qu'il ne font s.; 33422, 58839; sens faire s., sans contredit, cheville affirmative, 37272. — Comment s'expliquer cette curieuse signification d'un mot qui n'est généralement connu que comme le nom d'un genre de poésie satirique? Découle-t-elle du caractère particulier de cette poésie, c'est-à-dire celui de faire de l'opposition, de se récrier contre telle ou telle chose? Je suis disposé à l'admettre Les éditeurs de la Geste ont méconnu, je pense, le sens que l'auteur prète à la phrase « faire serventois »; ils l'expliquent par « faire des rimes, s'occuper de balivernes, perdre son temps ».

Setin, valeur monétaire, septième partie du marc (selon Borgnet), 6371, 21262, 31278, 38813 : Car la quarte de Liege.... Vendoit ons bin 11 sols et encors 11 setins. — La conjecture de Bormans ad 31278, « setin = setier », est inadmissible.

\* Seton, II, 9250: [Le corps du roi de Bohème fut déposé en l'église de N.-D., à Pise; « en un sarcus de marbre pendant en aire »] A un grosses chanes, fut mis bien le seton. — Je comprends l'embarras de Bormans pour saisir le sens de ce passage ainsi ponctué; mais placez la virgule après fut mis et tout est clair : « en un cercueil de marbre, suspendu avec quatre grosses chaînes, fut mis, bien le set on (pure cheville d'affirmation) ». Il n'est ainsi plus question de seton.

SEUCLIN, voy. deseuclins.

SEUWILHE, voy. sous senwilhe.

- Sewe, sauce, 6377: Tant en giest (git) mort en terre en sewe plus qu'en roste. Comme le pense l'éditeur, une plaisanterie de l'auteur; « il y avait plus de cadavres saucés que de rôtis. Cp. mon art. seve dans le Gloss. de Froissart.
- S<sub>I</sub> (ou se) avec la valeur de jusqu'à ce que (sur laquelle voy. mon Appendice au Dict. de Diez, p. 775) se rencontre fréquemment dans la Geste, ainsi 590 : jamais ne te lairay, Si t'aray mort tot froit; 601 : Que jamais en ma vie solas je ne manray (mènerai), Si t'arai affineit; 6865, 11015, 11707, 18455, II, 9292, 9639, 10513.
- Si, conjonction conditionnelle; notez le cas d'une proposition hypothétique remplacée par une proposition interrogative, II, 3429-30: M'at moy ferit ensi hui matin tes bastons (= si ton arme m'a frappé ce matin), Ains qu'il passe in ans, venjanche en prenderons.
- Si que, environ, II, 10288 : Le jour delle Tous Sains si qu'à tierche chantée; et passim.
- Si (par un), à une condition, II, 7530: Mais faisons un accors... Par un si à l'evesque qui (= que) plus ne se remue. Locution connue que je ne relève que pour en constater l'emploi par notre auteur.
- Sienche, savoir; de sienche certaine, assurément, 9257; par ma sienche, sciemment? 15607.
- Siencheux, savant, instruit, 1214, 10527; sa vie scienceuse, sa vie livrée à l'étude, 31757.

   Lisez sciencheus p. scientius, II, 187 (p. 590).
- Sies, six, 14634, 23205, 31084. Bien que mélée à des rimes en iés (pilhiés, rongiés, et sembl.), cette forme sies n'en doit pas moins être lue sis (de même diez = dis = dix, 38691); l'auteur donnait à la finale iés, comme les Wallons encore, la valeur is.

- \*Sizuz, 4623: En la vilhe de Treit qui sut sieue franche. Selon B. une saute pour sieurie, seigneurie, domaine; nullement: c'est une simple saute de lecture p. siene (3 syll.) = sienne.
- Sigleir, aller à la voile, puis aller en général, 16856 : Atant trait Durendal, vers Joan vat siglant. Cp. silher.
- Siglaton, nom d'un vêtement, 17177; bannière, 32658 : destour les siglatons (à bannières déployées); aussi singlaton 17619.
- Signifianche (par teil), à telles enseignes, de telle façon, 5262 : Roi Attila ferit par teil s. Que le hyalme trenchat.
- Signorier, maîtriser, II, 7379: l'unc l'autre signorie.
- SILENCHE (sor), sans bruit, sans qu'on en sût rien, II, 8018: Et si dist la sequenche Que monsangnor Jehan de Chalon sor silenche... Si fut mors à Puchey.
- SILHER, siller, d'ord. cheminer en mer, puis cheminer ou aller en général, 1839 : [Le san-glier] Al fuïr est torneis, la voie forment silhe. La voie n'est pas un complément direct, mais un adverbial exprimant l'espace où le mouvement s'opère. Je tiens silher et sigler pour deux variétés du même mot, voy. mon Dict.
- Silvieste, sauvage, contraire, 1746: Celle incarnation ne nous fut pais silvieste.
- Simulation (sens), cheville d'affirmation, sans fiction, 3120.
- Sinoble, sinople, terme de blason méconnu par l'éditeur, 7211 : l'escut d'oir à trois fulhes de chayne De si noble lusans. Lisez sinoble.
- Sine (faire), II, 5925 : en la citeit cascuns crie et fait sine Pour desaulte d'evesque. Quid? faire signe = gesticuler, se démener?
- Sit, graphie et prononciation wallonnes de siet (est situé), 13263 : qui leis sain Pire sit (rimant avec dit, delit, etc.)
- SOCHANT, 33046: Car des aultres (semmes) y oit qui les vont reprovant (qui leur sont comprendre) Que par tant qu'elles vont sisaitement sochant Les sornicatresses et de priestes songnant (concubines), sont elles (ces dernières) teilement en leur pechiet tenant. La remontrance porte sur l'accueil que saisaient d'honnètes

femmes de Liége aux invitations qui leur étaient adressées par les concubines des prêtres, lesquelles, par là, persistaient d'autant plus dans leur vie scandaleuse. Bormans a donc mal rencontré en proposant de lire sachant au sens de tiraillant, réprimandant. C'est un sens contraire qu'il faut. A cet effet, je ne vois pas qu'il faille corriger le texte; nous avons affaire au verbe sochier — soucier — solliciter (forme savante de soucier), dans son acception de requérir, aborder, solliciter l'amitié de quelqu'un. Il est vrai que sochier a trois syllabes (il faudrait donc sochi-ant), mais notre texte se met souvent au-dessus de ce scrupule. Sochier bis-syllabique fait conséquemment sochant. — Un autre moyen, préférable peut-être, pour expliquer sochant, est fourni par le verbe bas-latin sociare, socium sibi adjungere, s'associer à, fréquenter (cp. a. fr. sochon, compagnon). Ce sens est précisément celui qui s'impose, mais l'irrégularité quant à la négligence de la syllabe i de soc-i-are se reproduit comme dans l'autre explication.

- Soder = souder, lat. solidare, confirmer, 28519: car li œvre (le fait) est sodée Par ces propres parolles.
- Sodolant, adj.. terme de déshonneur, 6446 (aus paiiens s.), 9072 (li mavais s.), 37550 (Lothair le s.). De souduire, séduire; donc propr. séducteur, diabolique. Au v. II, 4644, on rencontre soduant. Voy. Gachet, v° souduiant.
- \*Sodure, II, 1724: Il tient le bran d'acier tout parmi la sodure. Faute évidente, mais qui n'a pas frappé l'éditeur, p. hodure.
- Soffaiteus, II, 823: Puis eslevat uns vens qui tant sut s. Qui (= que) saisoit le pousier voleir jusque[s] à teus. B. y reconnaît souffraiteus avec le sens « qui produit la souffrance », comme si cet adjectif souffraiteus avait rien à saire avec souffrir. C'est, à mon avis, une sormation due au caprice de l'auteur, et sondée sur souffer pour le sond, et sur sosraiteus pour la sorme.
- SOFFRANCHE, tolérance, II, 10275: ce fut le Dieu ottrois Et sa pure soffranche.
- Soffraiteus, soffreteus, suffreteus, propr. disetteux (de soffraite, disette), d'où se dégagent les acceptions suivantes: qui est dans la peine, malheureux, 1239: Car nuls de bin aprendre ne serat s.; II, 5462: Bin furent ma hommes Condresis suffreteux; misérable (au moral), II, 4377: nostre evesque, qui tant est s. En pechiés de son corps; avarc de son temps ou de sa peine, qui s'épargne, dans la loc. sans estre s., sans s'épargner, diligemment, 3678, 17830; avide, désireux, 14388: Radus, qui tant est soffretoux De moi deshonoreir; 37764: De la vie Gondras sont toutes souffraiteuses.

- Sociot, suciot, atteinte, coup (au propre et au moral), 1703: dont Dieu ot grant coros Qu'Adam metit en paine, ù rechut mains soglos, mainte angosse et travellie; 2776: Car del boins rois Tremus dobte mult les s. Et les colée dure; 16507: [La tour] Est tant forte et tant ferme, qu'il (l. que) ne dobte suglos D'engien, de mangoneal, d'assalt ne de piquos. Cette application du mot soglot, bien connu au sens de sanglot, est curieuse; la série des sens serait-elle: « sanglot, puis chose qui fait sangloter, affliction, coup au moral, coup au physique »? Le sens ordinaire se voit 35162: et puis font mains soglos En plorant à oux seche; 36672: Dolosant s'en alat en faisant mains soglos; 17747: Sicom parmi un preit s'en vat à grant soglos.
- Soi, subst., soic, 27736: che est un drap de soy; ailleurs soie, 18936: Et at troveit les sas (sacs), qui ne sont pas de soie.
- Soir, pronom, souvent pour le besoin de la mesure ou de la rime = soi, 998 : si at preus cuer en soie; II, 6519 : Quant ne soie desendent d'estre perpetueis Sers.
- Soile, 19555: xx homme ont encontreit en la soile ramée; 20962: Mains tout ensi que Charles ly rois astoit songnoux Del ymage esgardeir,... Soy dessist (s'évanouit) par ly soile l'ymage gracioux. B. explique le mot dans le premier cas, par : dans le terrain boisé; dans le second, par : « l'ébranlement du sol ». Mais soile ne peut représenter lat. solum; notre mot signisse encore actuellement en picard et en namurois seigle, d'où: champ de seigle et champ en général.
- \*Soilhe, 4843: Droit à soilhe abscon. Lisez, comme l'impose la mesure, solelh (au coucher du soleil).
- Soir, bonne forme wallonne p. sort, 31197: Les dois eslus evesques ont mis trestout en soir (ont tout remis à la décision du sort). Bormans se trompe en songeant à supra et en imaginant le sens: « ont tout mis en sus (pour réussir) ».
- Soir = sor, roussaire, 652: blons, blans, gris, roge et soir.
- Sois = seul + s, 20847, 23233 : Si entrat dans sa celle ù s'enfermat tous sois.
- Solache, forme fem. de solas, soulagement, plaisir, 32746 : les gardes de s. (les gardes excellents, saisant plaisir à voir?). On sait que, contre l'apparence, solas, solache est = lat. solatium, mais soulager = lat. subleviare.
- Solassour, adj., réjouissant, récréatif, 8542 : Or commenche canchon por estre repeüs De solassour mateire.

- Soldée, prix dû, 29220 : Si decrostent (dépouillent de ses ornements) leur fietre pour paiier la soldée.
- Soleir, contraction de saoler, sooler, souler, rassasier, II, 166 (p. 590): de la car pour soleir dois mastins.
- Somme ( $\dot{a}$ ), =  $\dot{a}$  son, en son, en haut, 36125 : Si en at les fosseis jusques  $\dot{a}$  somme emplis.
- Sommonte = somont, semont, de somondre, semondre, appeler, inviter, 21069 : bonnement l'en sommonte (e paragogique). Subjonctif somongne, 9597 : Ly rois ne lassat gens à forche ne somongne.
- Songnant, concubine, 8627 : Quant elle à Pepin sut songnante; 35047 : Les sornicatresses et de priestes songnant. Songnetage , concubinage, 35058. De songner, prendre soin; le sens premier doit avoir été servante, car le Vocabulaire de Douai traduit socaria (cuisinière) par soignans.
- Songnier (se), se signer, 16208: Quant Franchois l'ont veut, soy prendent à s.; huit vers plus bas sangnier (au sens actif): Si at sangniet son vis; enfin sengnier, 16811: cascuns le sien vis sengne. La mutation en-an-on est constante.
- Sonneir, saigner, 11, 9194: Mais tant avoit sonneit qu'en luy n'at nul esgars De vie. Encore aujourd'hui le wallon dit sôner.
- SOPPRENDRE, affliger d'une peine, 7595 : Ilh prie Dieu merchi ne le vuelhe s., Quant son mandement at ensi volut offendre.
- Soprès, souprès, à peu près, presque, 672, 4306, 7172, 36647: tuis asteis mors souprès (Bormans propose inutilement de lire mors ou près); quelque peu, 14492: Mains se le fait trestout recongnissois souprès, Aurois tu accordanche (je n'entrevois pas comment Borgnet aurait pu justifier son explication par soupris, vaincu); 18139: lettres, que donreis ... A Charlon, dont serat bin adouchis souprès.
- Son, préfixe, est appliqué parfois au lieu de sou = lat. sub, ainsi sorjour (séjour) 6, sorjourneir 1185 (lat. subdiurnare), cependant sojour 5034; sorcours (secours lat. succursus) 20, cependant socour 5030.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N'y aurait-il pas ici négligence du signe de l'n au-dessus de l'e, ainsi que dans sangleté, sangleteus? La langue de la Geste est plutôt encline à insérer n qu'à le supprimer (cp. renfus, singlaton, visenteir, etc.)

- Sorbilhe, 1820: Car ons aloit altour tout par desous Sorbilhe Où fut puis Treit fondée. Si, comme il est probable (l'éditeur ne sait à quelle localité l'appliquer), sorbilhe n'est pas un nom propre, par desous sorbilhe ne signifierait-il pas « sous des bois de sorbiers »?
- \*Sorbrin, quid? 37747: L'empereur Henry et Lothair le sorbrins. Bormans annote: « l'orgueilleux »? Cette interprétation, fondée, je suppose, sur super, élément de superbus, me semble par trop aventureuse; pourquoi pas tout simplement « le cousin » (sobrinus)? Lothaire était une créature de l'empereur. Quoi qu'il en soit, le groupe rbr étant contraire au caractère de la langue de la Geste, je propose de corriger sobrins.

## Sorceresse, sorcière, 10185.

- \* Sorchient, 9168: Dolamment ly at dit tenant le chief sorchient. « Sorchient, c'est soucieux, dit l'éditeur; en effet, c'en est la valeur, mais associer les deux mots au point de vue littéral, ce serait se jouer de la science. Lisez sor chient (en deux mots), ou plutôt, selon l'exigence de la rime, sorchint, « sur la ceinture, sur la poitrine »; tenant le chief s. ch. est équivalent à chief enclin, la tête penchée.
- \* Sorcurs, 28233: Mains à Sain Tron sourdit tantoist i lait sorclins. Cela n'a pas de sens; lisez sordins, mot qui signifie proprement source, puis au fig. une chose qui surgit, un événement. Je l'ai rencontré encore 9500 (il s'agit des liaisons coupables entre Pepin et Alpaïs): che fut une grant sordains (B. pense à sordities, ordure, scandale); 8995: [Des propos injurieux sur le compte du roi circulaient dans Paris, tant] Qu'al roy vint li sourdains (ce fait désagréable) de la droite fontaine (de source directe).
- Sordain, -in, chose qui sourd, qui se produit, événement, incident; cp. le terme analogue sorvenue; voy. les exemples sous sorclins.
- Sordelher, forme dimin. de sordre, sourdre, 1717: Chi vint le temps de grasce où trestos bin sordelhe (prend sa source). Je ne comprends pas le verbe dans les deux cas suivants: 1.6149: Le chief ly at copeit, sus l'ierbe le sordelhe; 2.14719: Ilh at brisiet la loy, justiche en ly soidelhe. Ce mot soidelhe est sans doute une faute de scribe soit p. sordelhe, soit p. somelhe. Si sordelhe, quel sens lui donner? est sourde ou assourdie? B. pense à s'ordelhe p. s'ordoie, se souille. En corrigeant stordelhe, dans les deux cas qui m'embarrassent, nous aurions un dérivé de stordre, renverser (voy. stors) et les deux cas s'éclairciraient.
- Sordengne (en), en sourdine, sans bruit, 16851: Atant s'en vont brochant ches chevals en sordengne.

Sorblier, 6136: Messens le fuient tuis, com che soient cornelhe; Theodebiers le voit, qui en l'estour sorelhe. — La conjecture de B., s'orelhe, est attentif, écoute, n'est d'aucune valeur. Je vois dans sorelhier la forme écourtée (cp. saier p. essaier) de essorelhier, forme dérivative de essorer, prendre son essor, s'élancer.

Sorine, voy. surine.

- Sorlachier (se), se délecter, mauvaise forme p. solachier (cp. sorjour, p. sojour, et sembl.), 7176: A devoreir paiiens durement se sorlache.
- 'Sorle, 14449: Et Radus le (le cheval) brochat vers la sorle ramée. B. se voit réduit à invoquer solarium au sens de tribune; mais comment arriver de solarium à sorle? et que scrait une tribune ramée? Sorle semble mal lu ou mal écrit p. sorbe, lat. sorbum, sorbier; peut-être ici « lieu planté de sorbiers » (cp. pl. h. sorbilhe). Toutefois, pour justifier sorle, on pourrait aussi invoquer un dimin. lat. sorbula; l'existence de sorbille donne quelque crédit à cette manière de voir 1.
- Sorplus (al), au surplus, d'ailleurs, 17285 : Et seront ses prisons escorchiés; al s. Ne les puit miez honir. Le texte lie al s. avec ce qui précède, ce qui fausse le sens.
- Sorquerre, surprendre, attaquer, II, 3151: le pechiet... Dont le sorquist ly diable. Je trouve sorquerant à au sens de « s'attaquant à » dans Jean de Condé I, p. 57, 4, et Adenet, Cléomadès, 8444; mais dans Bueves de Commarchis, 2301, le verbe est, comme ici, actif.
- Sort, divination, pure invention, 5752: Tout che est veriteit, ne le teneis à sort. Aussi la forme wall. soir (v. ce mot).
- SORTENANCHE = sostenanche, soutien, moyens d'existence; II, 3278 : [L'évèque fonda l'église blanche], Cordeliers y mettit, cuy donat sortenanche.
- \* Sortrait, 5280 : Quant ly Huenx le voient, de luy se sont sortrait. Lisez fortrait (retiré).

  Ou sor = est-il sous? Cp. pl. b. substraire.
- Sorvendre, faire payer trop cher, apprécier trop haut, 36538: Une chape y donat qu'on ne povoit sorvendre; 33502 (même phrase); 1525: Tant ot de bin en luy qu'on ne le puit sorvendre.
- Sorvenanche, surprise, attaque, II, 228 : A Huwe est adrechiés par teile s. Que la targe li fent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ai probablement perdu ma peine dans l'explication de sorle. Il serait difficile de distinguer sorle ramée de soile ramée (voy. pl. h. soile); lisez donc, dans le passage qui nous occupe, plutôt soile que sorle ou sorbe.

Sorvenue, 1. comme sorvenanche, attaque, 35622: Ne sont mie navreis à celle s.; — faire s. à, attaquer, fig. entreprendre, aborder, 12594: De tout che vous lairay, tant que je s. Feray à la matere, qui de che fait argüe; — 2. incident, événement, affaire, 18350: Or suy je marcheans à ceste s.; II, 506: faites vo volonteit de celle s.; II, 6246: Al roy de Franche mande... Que de chu le porvoiet à celle s. — Aussi sorvenir, II, 7219: Et si bin besongnat à celi s. — Le sens de sorvenue n'est pas clair 37702: Ses amis at mandeit Albiers sens attendue, Et s'en alat à Rains; à belle s. Guilheame, l'archevesque à la barbe canue, L'at dignement rechuit. Il se peut que à belle s. soit fautif p. à celle s. (« dans cette circonstance ») et doive être lié au premier hémistiche; sinon, le mot doit signifier, comme l'admet Bormans, bienvenue ou plutôt abord, accueil.

Sospia, aspiration, penser, 8663 : Si en at quatre fils, com vos oreis gehir : Hardreis et Amaris, qui sont de mals sospir. — Cela ne peut vouloir dire que : « qui ne respirent que le mal », et rappelle le scelus anhelare de Cicéron.

Souprès, voy. soprès.

Sour, suivi d'un infinitif, sous peine de, au risque de, 18741 : Sour estre decoleis; II, 7072 : Sour le corps et avoir peirde (perdre).

Sourchure, sorcellerie, 10188.

Sourdain, voy. sordain.

Sourdelhe, action de sourdre (s'élever); appliqué à un oiseau qui prend son vol, 14737 : Le chasteal de Huy at assis comme (l. c'onne) cornelhe N'en isteroit qu'Ogier n'en oiist le sourdelhe 1.

Souspès, II, 11776: Car conspiration fera Thiry souspès A duc des Brabechons, qui nous est fors et fes. — Selon Bormans: Thiry qui est suspect ; cela est douteux; en tous cas à duc de Br. est complément de ferat consp. (à — avec le). Je pense qu'il faut lire sous près — sous peu, d'autant plus que suspectus, même pour notre auteur, doit faire souspit ou souspeit.

Soustenanche (de), solide, 31819 (il s'agit d'une église): Pour visenteir le lieu qui est de s.; solidement, 35390: Et le chasteal d'Ussey resist de s. — Soustenanche paraît également impliquer une idée de solidité en affectant l'acception de « mesure de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vu l'analogie de sens entre le verbe *sorelhier*, prendre son essor (voy. pl. h.), et notre subst. *sourdelhe*, on se demande s'il faut insérer un d dans le premier ou le supprimer dans le second. Ou la rencontre des sens estelle fortuite?

précaution sauvegardant la valeur d'un acte », v. 37630 : li pape, à sa plaisanche At escrips aultres bulles de teile s., Rains at mis pour Colongne, n'i at aultre muanche. — Cependant, je ne désapprouve pas absolument le sens « prétention » admis par Bormans.

Sour, parsait de soloir, avoir coutume, 5534 : la mer i sout bruir. — Le présent est seut.

SOVENANCHE, gratitude, reconnaissance, 8140: Plens fut de cariteis et de grant s. — Avoir en s. — penser de, avoir soin, 28087: chis l'ot en s. Et si le governat tant qu'il (son pupille) ot la puissanche De governeir sa terre.

Sovenable, reconnaissant, 33242, 37305.

Sovineir, renverser; dér. de souvin (dos par terre); 11867: Charle diestre et seneistre feroit par teil ravine Que cascun li fait plache et arir(e) se sovine; 30351: Et puis dois altre après à la terre sovine.

SPATANT 3916 (l. espatant p. et spatant), voy. espateir.

STACHE = estache, pilier, II, 108 (p. 585): Des loiiens où Jhesu... Fu loiiés à la stache.

Stadie, stade, 814: Elle tenoit de tour de stadiies 11°.

- STALOFREL, monnaie liégeoise, II, 8560 : Que Huiois paiassent en argent et en oir Jusque vi<sup>m</sup> libres de ces stalofreaz noir. Cette monnaie fut frappée à Huy par l'évèque de Liége Hugues de Chàlons; voy. le texte en prose, V, p. 529, où il est dit que 2 stalofrais valaient 1 liégeois et 12 un gros (= 6 liégeois). Quelle est l'origine de la dénomination?
- STANCHE, 35393: Une maison d'evesque fist à Tongre sus stanche. Quid? Cela peut signifier litt. sur estanche (ancien mot = estançon, étançon, wall. stanson), d'où l'idée « solidement ». Bormans veut lire fist sustanche et traduit « donna l'existence ». Il peut être dans le vrai.
- STANCHER (fr. étancher), s'arrèter, cesser, II, 12171 (il s'agit d'un évèque mourant) : Et laissat le parleir, toute sa vertu stanche (toutes ses forces s'épuisent).
- STASSE, 21439 (à propos de la bière d'Amercuer): C'est la miedre cervoise de nostre region Quant est stasse et rassize. Le mot est expliqué par celui qui le suit, mais la forme est insolite et suspecte (je ne trouve pas de mot statius dans la latinité classique ou postérieure). Ne faut-il donc pas lire stanse ou stance, adj. fém. « qui a cessé de couler, qui est reposée »?

- STAT, est, voy. estat.
- Stature, 7334: Robers chanchelat fort, qui muat sa st. Le sens parait être « figure ». Ou faut-il traduire (qui étant que, et stature lieu où l'on se tient): qu'il changea de place? Ailleurs, qualité, état, 9408: [Il rapporta] Qu'il at siege à Tuwin de mult noble stature.
- STELEIT, pourvu d'une étoile, II, 6315 : un moreals (cheval noir) Steleit enmy le front.
- Stendre, étendre, 7595 : à terre se vat st.; 17542 : Et Rollant soy girat stendus; 36880 : Et quant che voit Lambert, si est en crois stendus Devant le grant alteit.
- Stepeir, arracher, dans le passage en prose inséré entre les vv. II, 10927 et 10928 (2° col. de la p. 674) : et ont steppeis et ars les arbes. J'ai inséré aussi ce mot (d'après deux passages des Coutumes de Liége) dans le Gloss. de l'ancien wallon à la suite du Dict. de Grandgagnage, II, 641 ; il répond à l'a. fr. estreper lat. exstirpare; chute de l'r.
- Stesant, situé, placé, 2489: [Ces trois villes] encor sont là st.; 11347: Unc sael les donnat, où ous fut figurans L'image S. Lambert mult noblement st.; 22942, 31987, 34175, 35036. Aussi l'imparfait stesoit, se tenait, 22439: car adès soy stesoit Par dedens son palais, II, 11729: et sus le dos stesoit contremons. Les éditeurs s'abstenant de toute observation à propos de ce verbe steseir, j'en concluais qu'il devait être répandu dans le monde wallon; il n'en est rien pourtant, je n'en ai rencontré nulle part une mention avant mon article dans Grandgagnage, Dict. II, 640. Le sens ne sait pas doute, mais comment expliquer la forme? Il est dissicile de le rattacher à esteir (stare). La forme stensant (Grandgagnage, II, 606, v° hare) sait penser à un type lat. extensare (s'étendre). Cp. la valeur de étendre être situé, 4825: Puis retornat à Mès qu'en Loheraine extente (— extent).
- \*Stiet, II, 94 (p. 589) : si que j'ai stiet traitiet (comme j'ai été traitant). Évidemment une faute p. steit = esteit.
- \*Stissant, II, 2002: Eustause de Hersta y fut souvent stissant. Lisez stichant, de stichier, fr. estechier, donner des coups de pointe, combattre.
- STOMBLE, baton, 7543: Sor son st. s'apoie; 7584: Ne plus (= pas plus) que mon stomble ne puet en ly reprendre Rachine ne verdeur. En wallon, stomb signifie l'aiguil-

¹ On pourrait, à la rigueur, rapporter notre mot à status par l'intermédiaire d'un verbe barbare statiane; epquistus, quistiane, fr. quoisien. La forme stensant serait alors la nasalisation de stesant.

- lon ou la gaule pour piquer les bœuss. Grandgagnage, II, 404, le rattache à la samille de l'all. stumps (obtus), stupsen (piquer, pousser). Pour moi, c'est le lat. stimulus, devenu stemble, d'où stomble; formation correcte.
- Stopeir, obstruer (un chemin de pierres), II, 8684, 8686. Destopeir la voie, débarrasser des obstacles, quelques lignes plus loin (dans le passage en prose).
- Stren, estren, = estrain, paille, 7796, 7812.
- Stors, 21769: Che est Jehan des Preis qui voit comment remors Sont Liegois de Rollo qui en at n° stors. Selon B., renversé, du verbe wallon storer, employé dans ce sens, dit-il. Grandgagnage ni Forir ne connaissent ce verbe storer et d'ailleurs il ne pourrait donner un part. stors. Cette forme de participe ne s'accorde qu'avec un infinitif estordre, et, en effet, nous rencontrons ce verbe avec le sens de renverser 15056: mort à terre l'estort.
- Stoneir = estoneir, étourdir, 6431 : Gobert a si ferut que trestout l'at stoneit.
- STRENDRE, fr. étreindre, lat. stringere; 1. serrer, 23048: mais la porte vout str., Si c'on n'y puit entreir; 2. ètre enserré, 7681: où avoit des gens tant Que l'engliese en astoit de tout costeit straindant; 3. tirer, dégainer (lat. stringere ensem), 2580: Ille strent le brans d'achire.
- Stroit, étroit, 7971 : de stroite region (d'un petit pays).
- Strier, étrier, II, 2008: Et mist le piet en strier.
- Strupeit, lié, serré, II, 12892 : De ses 11 piés fut fors strupeis. Du lat. struppus, bandeau, courroie, d'où aussi fr. mod. étroper. — Bormans pense à estropié.
- Stut = estut, parf. de estovoir, falloir, 10603; estuit, 11657; prés. stuet 8651, 11453 (l. stuet p. stut).
- Stut = estut, parf. de esteir, rester, II, 9127: Et ensi stut li fais en teile disjoineture. —

  Je ne comprends pas pourquoi Bormans veut corriger stat; le parf. stut est très
  correct.
- SUAIRE, truie, 31068: Une troie, c'on nomme en Franche une suaire. Moy. lat. suaria, de l'adj. suarius (de sus, porc).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suaire = porc se dit, ou s'est dit, peut-être dans quelque contrée française, mais il est plus probable que l'auteur imite ici servilement le mot latin suaria.

- Subnom, surnom (sub substitué à sur; le contraire est plus fréquent), 36311 : Godefroit, li baron, Qui en Bulhon fut neis, s'en portat le subnom.
- Subsit, aide, secours, 4533: [Servais fut ainsi nommé] que subsit Feroit à nostre loy; troupe auxiliaire, 24986: Des prinches que l'evesque ot en celi s.; richesse, ressources, 11432: Le terre de Gadlach, qui avoit grant subsit.
- Substanche, sustanche, 1. état, situation, 9056 : xx[et] v ans après rengnat en grant s.; 14828 : Où est la soustenanche Qui vous garandiroit contre la grant s. Doelin de Maienche? 15149: Si faisoit Olivier, qui fut de grant s.; II, 1471: Douchement regardat de sa gens la s.; -- 2. haute position, 30125 : v° chevaliers de sanc et de s.; — 3. état, par rapport à l'autorité dont on dépend, 31813 : tuis li menestreis qui sont de la s. De Liege; II, 10966 : Ils manechent l'evesque et cheaus de sa s.; — 4. considération, autorité, 4618 : La court imperial qui est de grant s. Ne vat il frequenteir; — 5. avoir, domaine, 3087 : A sa filhe Emeline donat... La ducheit de Lotringe, qui su de sa s. (domaine); II, 848 : toute la conteit de Henaut... Qui à Ferant partient — ch'astoit de sa s. — Obligat à l'eglise; — 6. qualité, manière, 7112 : Unc grant cop li donat, qui fut de teil s. Que le chief li embroingne; 8127: Boins, douls et favorables (secourable)... fut li glorieus homs, plens de honne s., II, 11170 : Il avoit contrefait, par son oltrequidanche, Le sael (1. sail) le roy Philippe par alcune s.; — 7. bon état, solidité, 30912 : Or fut (la paix) ferme et estable et de plus grant s.; 36734 : Abbie ne moustier ne laissat en s. (sur pied) A Blise ne à Louz; 25220 : Car de Lxm qu'ilh ot à sa plaisanche, Quant ilh vint devant Huy..., N'en ot mie xx<sup>m</sup> qui soient en s.; — 8. terme collectif, personnes, 15655: Et at mandeit de Huy la plus noble s. — Quid II, 234? Assennant si Guilhem... Que ses armes desront et toute sa sustance. La personne opposée à l'armure?
- Substraire ou subtraire (se), échapper, empêcher, II, 5685: ne se puelent s. Qu'en la vilhe n'en soit entreit xi° paire; se retirer, 22333. Sens neutre, cesser, 6135 (il s'agit de la peste): Al derein subtrahit par le Jhesu consens.
- Subtilier, user de subtilité, méditer, II, 3358 : mais anchois subtilie Coment porat destruire nostre terre saintie; II, 3694 : quant li fais fut ensi subtiliés Par Henry de Dynant.
- \* Surnage, 3881: Puis at ocis Pynars qui sut de s. B. hésite entre la supposition d'un nom géographique de cette forme et la correction serventage. L'omission du sigle représentant er après s rend cette correction plausible; cependant, on peut admettre aussi l'omission d'un gn, ce qui serait sugnetage = songnetage (55058), concubinage; estre de s. scrait = ètre batard.

- \* Surrien, 536: Amadouins brochat le cheval s. Prob. fautif pour suriien, syrien.
- Sueit (c'est ainsi que la rime oblige de lire p. suet), adv., doucement, sans effort, sans peine, 6427: mors l'abat tout sueit. Variation de suef, souef (lat. suavis). B. songe à sovet sovin! Cp. 33866: Puis sont mis à le voie bellement et sueis.

Suffuer, voy. l'art. suivant.

- Suffire, plaire, être agréable, 1550: Là sut sait senateur, qui bin li doit s. Aussi suffier, 10359: Bien li doit suffier tot che que vous sussist; 32556: Se (= si) vous doit suffier (ici au sens ord. de suffire)... Que je die le grous. Pars. suffiat 38941.
- Suffisant; l'ancienne langue attachait à cet adjectif l'idée de perfection, de distinction, de considération, d'autorité; 1308 (la ducheit suffisante), 3024 (les mos si suffisans), 5043: mult sont en grant paour Tos li plus suffisans (les plus haut placés). A cette valeur répond celle de suffisanche; 25203: Et li evesque jure de Dieu la s. (majesté); II, 5177: sour l'an de s. (en l'an de gloire) 1276. Terme collectif, les nobles, les notables; 30122: En Hesbain assemblat la flour de suffisanche.

Suffraiteus, II, 7868, voy. soffraiteus.

Suglos, voy. soglot.

- Supereour, suprème, appliqué à Dieu 5029; au sens de maître, 6022 : A lui sont tous rendus, s'en fut supereour.
- Suppediteir, soumettre, 255: Et trestoute Germaine vont (l. vout) il s.; II, 9011: Ils vorent malement le capitle exilher Et tout s., que (l. qui) si les volt aidier. Bormans se trompe en traduisant par « fournir, subvenir aux besoins ». Voy. mon Gloss. de Froissart.

Supplanteir, déposséder, dépouiller, 34973 : car trop est de bien supplantée.

Surine, 18782: Tout parmi la citcit s'en vat à grant s. — Quid? Selon B. il faut lire surdine. Au v. 20545 on trouve sorine: Pris i fut et vendus par trahison sorine. Ici aussi B. propose sordine. Je n'ose ni approuver ni rejeter cette conjecture; l'omission d'une lettre est toujours possible, mais il est surprenant qu'elle se présente deux sois dans le même mot.

- Sus, adv., supérieurement bien? 4897: Fut de Deu en dormant si plainement instrus Que l'endemain parlat no lenge (langue) trestot sus. Sus pourter, rapporter (un fief), II, 9458: Li faus dus de Braibant... A l'evesque s'en vat, se li fut sus pourtant Le fief qu'il tient de li, puis le vat deffiant. Le passage correspondant de la prose (VI, p. 120) donne reportant. Loc. ne sus ne jus, litt. ni du haut, ni du bas, d'où: en aucune manière, 4894, 29736; et sus et jus, de tous côtés, 31108; en tous sens, II, 11108: Là ot mult de parolles dites et sus et jus.
- Susciteir, tirer son origine, naître, 25489 : Chis Arnuls dont je di de grant sanc suscitat.
- Suspection, soupçon; sens s., cheville d'affirmation, 38434; envie? 37934 : Pour l'evesque murdrir par male s. Forme nasalisée suspenchon, II, 10889.
- Suspens de, privé, 18570 : Ilh sont tuis affameis, tantoist seront suspens De forche; II, 9892 : Là fut mains damoiseals de sa vie suspens.

T

- \*Tache, II, 1624: et quant perchoit la tache Sangnour Arnar d'Yves. Lisez cache (chasse).
- TAIN, écriture adaptée à la rime de temps (pron. tin), 10205: puis retourne partain.

  L'éditeur se trompe en identifiant partain avec partant ou atant alors (partant d'ailleurs ne signifie jamais alors); lisez par tain par temps, bientôt.
- Tales, 1916: En la tente Jehan celle tales entrat. Selon B. le talia de Du Cange (contingent de troupes); c'est possible; du moins je ne trouve pas d'autre explication, il s'agit en esset d'un détachement d'hommes.
- Talhe, loc. de t. et de pointure, d'estoc et de taille, 9361; aussi de t. tout court (« au tranchant de l'épée »), 12940 : Ses trois freres o luy qui ne sont pais bistalhe; Lambiert de Chaynées firent (frappent) tos m de talhe; prendre talhe à, frapper d'impôt, nuettre à la taille, 29115 : Godefrois... Prist t. à tos ses hommes, valhans et miserable.
- \*Talhe, verbe, 9119 : De che rins ne vous talhe. La traduction de l'éditeur « cela ne vous concerne pas » est singulièrement forcée; il faut lire calhe (subj. prés. de caloir); donc « que cela ne vous chaille », ne vous en souciez pas!

THALIEUS, taillable, soumis à la taille, II, 7848.

- \*Talieuse, 8544: Sains Remacle enamat et sut si talieuse (le sém. est un effet de la rime)
  D'estre à Stavlot reclus. B. a raison de traduire par « désireux », mais grant
  tort de dériver cet adjectif de talent, désir; il saut lire calieuse, ardent, désireux;
  voy. pl. h. chalieus.
- Tanains = tant maint, tant. Mot d'un très fréquent usage et que Bormans veut sans raison transformer en jà mains au v. II, 9042 : Ont fais ly une sor l'autre adont tamains anois.
- Tanstat, II, 12057: Primier vous say savoir qu'en arbitrant tanstat A conselh nostre evesque, coment il leur plairat Que ... Bormans est en droit de proposer taustat, tâta, sonda; la sorme tauster est parsaitement normale et d'ailleurs usuelle; cependant tanster (sorme nasalisée de taster) n'est pas absolument rejetable.
- Tapin, subst., 18145: Atant sont departis li doloreux tapin. B. met en note: « Silencieux, hommes qui complotent? » Il peut avoir rencontré juste; cependant, à cause du vers suivant: « Qui tuis sont atourneis ensi com pelerin », le sens « déguisé » conviendrait davantage; tapin s'applique particulièrement à pelerin.
- TAS ou TASSE (à), en grande quantité, 1165: De pires precieuses y avoit à grant tasse; 23896: cascon oit rente à tasse; ferir à tas ou tasse, frapper dru, 4016: N'y at cheluy n'y fiert oniement (= d'une suite) à tas, 6293: leurs barons y firent à grans tas; aussi tache, II, 1653 (où contrairement à la rime on a imprimé tas): Li vinrent dessus luy trestous ferans à tache. Revenant sur l'opinion que j'ai exprimée dans mon Gloss de Froissart touchant l'origine de l'expression frapper à tas, je pense maintenant qu'elle se dégage naturellement de à tas en masse.
- Tasses, subst., tasseaux, pièces d'ornement, 38595 : Al piet et al chief (du fiertre) oit grant tasses appendables, Qui sont d'argent doréez. Le fém. doreez m'empèche de lire tassès (tassets); j'ai peut-être tort de m'y arrêter.
- TATANGNIER, pr. donner des tatins (coups), puis harceler, inquiéter, 18979 : C'est li palmiers Basins, qui ot fait tant d'esgangne A Johan de Lanchon et sovens le tatangne.

   Voy. tatin.
- Tatin, coup, 548: Et puis at trait l'espée qui donne grant tatins; II, 155 (p. 590): Eustause de Hersta y donne teils tatins. Mot fréquent dans Baud. de Sebourg; prob. le subst. verbal de tataingnier, tatangnier (v. pl. h.), qui paraît indépendant de taster au sens de frapper, cp. Bastart de Buillon, 737: C'est Richars de Caumont qu'ensi vous vat tastant. Aussi taton, 2576: le conte apertement Li donne un teil taton que le hyalme li fent.

TATON, voy. tatin.

- TATURIN, massage? 22843: Le noble evesque Eracle, qui ne puit par engins, Par art ne par scienche de maistre phisichins, Nul remeide trouveir, ne par nul taturins. De tasturer (tâter)? La chute de l's en fait douter.
- TEISTRIE (de) = de tiestée (v. pl. b.), par un coup de tête, capricieusement, II, 8630 : trop est oltrequidant Et si fait de teistrie tout che qu'il vat faisant. Répond à fr. têterie.
- Temoie, licence de rime p. temoit = tomoit, tombait, II, 7198 : car tant ploive temoie.
- TEMPESTEIR, v. actif, détruire par violence, 27366 : Chis (il s'agit du grand pont) fut tot tempesteit, dont Ligois ont tristour; II, 4319 : si alont tempesteir Arbres jusques en terre.
- TEMPIER, TEMPIER tempeste, destruction, 4896: li peire droiturire At propre (lui-même) de sa boche jugiet d'estre en tempire Tongre, Mes, Cologne et Trieve en la rivire; II, 3580: Le chastel Gallerant tout a mis à tenpier.
- Temporals (dedens ses), 1964: [Ce roi Trectelus] fist de Treit la vilhe dedans ses t. —
  D'après B., « de son vivant, pendant son temps ». Cela ne veut-il pas plutôt dire:
  il fit de Treit le chef-lieu « dans ses domaines »? Bien que strictement temporiliteit ou temporals s'applique au pouvoir temporel d'un prince ecclésiastique (cp.
  38528), ce mot peut affecter aussi le sens général de pouvoir, territoire, domaine;
  ainsi 1998: En temporaliteit de tant sa terre afolle, Mains encor en at tant...
- Tempranche, trempe, II, 232: et Huwe grant soffranche Li faisoit de l'espée à mult dure t.

   Aussi temprison, II, 4107: Il a trait (je corrige, pour satisfaire à la mesure, traite) l'espée de noble temprison.
- Tenche, lutte, débat, 9238: Là orat sains Lambier..., Tant qu'on sonat matines et cantat, et cel tenche Demorat tous descaus. B. déclare affirmativement en note: tenche = temps. Je ne puis admettre cela; malgré son sans-façon en matière grammaticale, notre auteur ne torture pas les mots jusqu'à ce point. Je lis donc: en cel (= cele) tenche, dans cette lutte (avec Dieu), dans ce long combat spirituel. Ce mot tenche, lutte, se voit aussi 1673, à propos de la mort du roi Sedroc: grant doel ot et grant t. Par trestout le paiis; II, 1377: armeis pour faire t. (pour combattre). Tenche vient de tenchier, tencer, lutter, débattre (devenu fr. tancer), qui doit être distingué de tenser, protéger, défendre (voy. G. Paris, Romania IV, 480). Ce dernier se voit 34150, 11458 et ailleurs.

- Tenchon, lutte, 2501: Jamais tant com je vive sereis en grant t. B. attribue à cette phrase le sens: Jamais de mon vivant vous n'aurez grande défense. Prenant à tort jamais pour un adverbe exclusivement négatif, tandis qu'il signifie proprement désormais, il écarte le sens « lutte », comme contraire à la pensée de l'auteur. Et d'ailleurs tenchon, protection ou défense, quoi qu'en dise Roquefort, n'existe pas. Le mot signifie toujours querelle, lutte, trouble, confusion, cp. 58898: Entour la S. Johan comenchat grant tenchons De pleve et de gresilh en paiis Hesbengnons. Voy. plus haut tenche.
- Tendant ou tendamment, adv., avec effort, ardemment, vite, 18849 : qui forment vo supplie De chevalchier tendant; 2570 : si hommes tendamment Le siwent de mult près, cp. 7395, 19396; promptement, 34547 : si morut tendamment.
- Tenebreur, pr. fait ténébreux, sinistre, de là : trouble, difficultés, lutte, 8225 : Ensi fut sains Remacles sens nulle t. Canonisiés; action criminelle, 37313 : Il at son temps useit en mult savage errour, En vendant benefiche et aultre t.; position critique, danger, 11, 7608 : Quant chis d'Awans voient le tres grant t., Les hialmes ont lachiés; calamité, confusion, 29607 : Mains se mes gens avoie assembleit, aultre tour (ailleurs) Yray isnelement ù feray tenebrour (où je porterai le deuil, la désolation).
- Tenement, licu, appartement (dans un château), II, 4481 : Dame Beatrix (en deux syll.) l'oiit; de (= del, du) plus halt tenement Descendit à la porte. Du Cange : tenementum, districtus alicujus loci.
- \*Tennure, II, 11058: Li evesque venoit bruant com tennure. Quid? Bormans traduit par tonnerre, tout en observant que la rime est défectueuse (il faut un mot en ue). Tenue ne pouvant pas se substituer à tonerre ou tonoire, il faut chercher un autre mot en ue, désignant un objet qui fait du bruit; je propose donc tremue, une des anciennes formes de trémie; on disait encore au xvu° siècle tremuie. Lisez donc, en rectifiant aussi la mesure: bruant come tremue.
- TENROUR, tendresse, attendrissement, 5041, 6706.
- TEQUART? 5663: Grant mescief avint là; li beaus palais sont ars Et toute la citeit par les Huens tant tequars. B. dit que le mot est difficile à lire; il n'est pas sûr du t. Quoi qu'il en soit, il présente un excellent sens; toquer est le mot wallon p. mettre le feu (voy. plus loin), de là toquart, incendiaire ou, comme on dirait de nos jours, petroleur. Pour la forme tequart (affaiblissement de l'o atone en e), cp. temoie.

<sup>\*</sup>Tergongne, l. vergongne, voy. sous resongne.

- TERINE, 1. terre, II, 4356: à terine Trestout le plat paiis at mis (ravagé, rasé); opposé à marine (=mer), ib. 4353: car marine Si porte plus grant froit qui (= que) nesait la t.; 2. territoire, domaine, 13303: La conteit de Paris et des Preis la t. Lassat ilh à Johan.
- TERMINE, temps, saison, II, 4351 : Por le froit et le lait (intempérie) qu'ilh faisoit la termine (en cette saison).
- Terrable, II, 8118: Les barons ont mandeit delle evesqueit terrable. Je traduis « du territoire de l'évèché » (inversion du génitif, dont les cas ne sont pas rares dans la Geste), ou bien, le mot étant pris pour un adjectif, qualifiant barons, « feudataires de l'évèché ». En tous cas je ne puis approuver B., qui traduit : de l'évèché temporel.
- \* Terrables, II, 4778: puis que ses mals terrables Li furent pardoneis, il sierat plus grevable Ses gens c'oncque ne fut. B. dit que le manuscrit porte tobles ou tables; cela m'engage à corriger cruables; l'abréviation représentait sans doute ur ou ru.
- TERRAINEMENT, terre, pays, II, 7358: Ilh astoient doubteis par tot terrainement. Formation baroque.
- Terreuse, territoire, pays, 4213: Puis chevalchat avant tot parmy le t.; aussi terrois, 4485: en paiis et t.; terrour, 3464: Que Bulhon fut le chief des Ardenois terrours. Cp. fr. terroir. Voy. aussi terine.
- Terrois, terrour, voy. l'art. préc.
- Tesmain, 1. témoignage, 12104 (à t. que); 2. témoin, garant, 10219, 15132. Modification (mutation de ain et on) de tesmon (13486).
- TEUX, toit, 10003: Che semble un fenestrage Qui soit dedens le teux; 36962, II, 824. Ailleurs teit II, 7086. Teut est encore le mot wallon.
- Tier, tertre, montagne, 10549: Jusques à piet de thier qu'ons appelle Pereux; 11455; par tiers et par valée, par monts et par vaux, 32808. Aussi tiere (masc.) 12883 et tietre 31729: tietre y ot et valée. On dit encore à Liége tier p. montagne; d'autres formes wallonnes sont tiene, tène, terne. Je renvoie, pour ce qui concerne l'étymologie des mots tertre et terne à mon Dict. et à mes Gloss. des Poésies et des Chroniques de Froissart. Je trouve tierne alternant avec tiertre dans la Chronique en prose, t. V, p. 23. Voy. aussi tirle.

- Tiestée, 1. qualité de celui qui se laisse aller à sa tête, qui s'échausse, s'anime sacilement, 22790: Huyois ly ont sait sieste, qui sont de grant t. Méprise complète de l'éditeur, qui interprète: « La sète attira une grande affluence de monde ». 2. coup de tête, 30861: L'escut d'or et l'azur at pris de grant tiestée (Bormans interprète moins juste: projet qu'on a en tête); 3. animation, vivacité, 34149: Si at dit al evesque, par mult sire t., Que...; 17562 (où on a imprimé trestée): De grant t. At dit: Diable y ait part! teil jowe (jeu) pais ne m'agrée.
- Tiexhe, Allemand ou Néerlandais, II, 2156: Unc Tiexhe et unc Romain. Ailleurs le dér. Tisson, II, 1685: contre Tissons ribaus. Tiexhe se ramène au flam. dietsch, la forme tiois à un type tedensis (p. tedescus).
- Tihener, forme wall. p. *tisener*, tisonner, attiser, passage en prose (t. V, p. 677) entre les vv. 7206 et 7207. Borgnet méconnaît les lois phonétiques du wallon en songeant à *texhî*, tisser, ourdir.
- TILHE, corde, 1831 : [Richer va chasser :] Tous seuls at pris les chins et loiiés en la tilhe.

   D'abord tille (le liber du tilleul), puis la corde qu'on en fait.
- \*Tilhe, 9488: Elle en fait son plaisir..., Si qu'ilh outre son greit n'ose ploiier le tilhe. Voici l'explication de B.: « Il doit s'agir d'un jeu, le tellemen peut-être, dont il est question dans Du Cange v° telhonus ». C'est là de l'érudition dépensée en pure perte; ici, comme en tant d'autres cas, mettez un c pour un t; ploier le cil, c'est bouger de l'œil.
- TYMPOLLE, 8278: [Il y avait alors en Ardenne de nombreuses idoles et images] Et d'altres symulacres en fourme de tympolle. Tympan, dit B.,; c'est probable.
- Tinve, parf. défini de tenir, = lat. tenuit, 5115, 6939, 7078. Cette forme, passée sous silence par Burguy et Diez, est très intéressante; elle a son analogue dans vinve (vint), que j'ai rencontré 7098, 7692, II, 53 (p. 584), mais je dois remarquer que, au premier cas et au troisième, la mesure favorise vint, et qu'au deuxième, soy vinve me semble devoir être changé en soy tinve. Mais, si dans notre texte vinve doit être changé, l'emploi de cette forme prouve qu'elle était familière au scribe. D'ailleurs elle est bien constatée; Suchier (dans la Zeitschrift de Gröber, II, p. 260) cite la Chron. de Jean de Stavelot, p. 251 et ajoute qu'elle est encore usuelle dans le dialecte de Malmedy; voy. les textes wallons de l'Enfant prodigue, publiés par la Société de Liège, où l'on trouve, sous la rubrique de cette localité, v. 14 sorvinve, v. 20 et 25 revinve, r'vinve. Tinvet se voit plusieurs fois aussi dans les Dialogues de Grégoire (éd. par Förster), 335, 26; 336. 8 (voy. là-dessus la note de l'éditeur p. 379, ad 364. 4). Je rappelle aussi notre forme pove = potuit (voy. pl. h.).

Tir, origine, extraction, 3673: Encordont à ce temps faisoient à cremir Li esquevins de Liege, car astoient de grant tir (vers trop long); II, 6192: Li sires de Momalle, chevaliers de grant thir. — C'est le wallon tire, espèce, sorte, race, que Grandgagnage, sans rejeter absolument l'étymologie tirer, identifie, comme Diez (p. 687), avec a. fr. tiere, prov. tieira (rang, suite), lequel vient, selon Diez, de l'anglosaxon tier, rang, ordre.

Thir, tiers, 2173 (le secont et le tire), fem. tirche, 4874 (à la tirche nuitie).

Tirle, 22333: Saint Servais de (= du) tirle se volt errant subtraire. — Le sens ne fait pas doute; le contexte et le mot tiere quelques vers plus haut indiquent clairement tertre, montagne; mais comment justifier la forme? Ce peut être une variété de tierne (prononcez tirne) par changement de n en l, ou un dimin. de tir = tier, mais alors lisez tirle ou tirlet.

Tisel, voy. atiseleir.

Tisson, voy. tiexhe.

Toine (se), 4034: Et la nuit aprochat, atant se toine Jonas. — B. annote: « Pour se toille, se retire; ou faut-il lire, comme le texte le permet taine, p. traine »? Ce sont là deux explications désespérées. D'ailleurs toille, retire, est imaginaire; s'il s'agit de tolir, enlever, il faudrait tolt ou tout. La forme toine est l'équivalent wallon de torne; « Jonas s'en tourne ».

Toir, tort, 37963: droit ne toir.

Toist, tôt, 30589 et souvent.

Tomer, tomber, 36968, II, 4128; thumeit, tombé 37028. — Voy. aussi temoie.

Tomble, tombe, 26673: Encor y est sa tomble.

TOPET, toupet, 36642: Thiris, sires de Heres, qui ot blans les topès; Il, 11785: L'evesque se taisit, qui ot chaut le topès. — Voir aussi l'art. copet.

Toquer, allumer, 893: car refuseir ne dengne Que il ne toque feux tant que durerat lengne (bois); II, 12302: Que grans feux sur le glache à quaremme on toquat. — Voy. Grandgagnage, v° toker. — Voy. aussi pl. h. tequart — toquart.

- \*Torrois, 6640 : [Il avait alors plus de revenus, qu'à présent l'évêque de Liège] N'ait en rente, en torfois et altre emolement. Évidemment il faut lire torfais, délits (mot bien connu), d'où se dégage aisément le sens « amendes ».
- Torniquet, tunique militaire, 15235: La coeffe et aqueton, torniquet et parure; II, 180: Et Eustauses at pris... Son propre tourniquet, qui astoit de samin. Dans Baud. de Sebourg, I, p. 220, v. 614: Quant onques n'i valut haubert ne tourniquiaus; ib. p. 214, v. 398: Ses armes li donna, blanches com noif sus prée, Et son tornicle d'or. Voy. mon Gloss. de Froissart v° tourniquiel.
- Toaps, 2949: [Saint Materne se met à guérir] Cutrais, aveugle et torps. Sans doute une mauvaise écriture p. tors, tordu, syn. de cutrait (contractus), mais ne seraitelle pas produite sous l'influence du lat. torpidus? La variante du manuscrit Br. est préférable: Clos, aveugles et tors (clos = lat. claudus).
- Tos, 36671: Li conte s'enfuït, si ot plus mal que tos. Quid? Bormans: « Lisez cos, coups?? » Pour moi, je ne corrige rien et je traduis « plus mal qu'une simple toux ».

Toupasse, voy. sous conpasse.

- Totable, 1. entier, 147 et passim; 2. prêt, disponible, 28403 : et est chouse notable Qu'en moustier Nostre Dame aus fons à che totable Seroit li nostre evesque (passage mal ponctué dans le texte). L'idée de « prêt à » se produit naturellement de « tout à ».
- \*Toulnis, 24575: Tous Toulnis et Winage ansiment les quittat. L'éditeur ne s'est pas arrêté à ce vers, dont, cependant, le sens ne saute guère à l'esprit. Que viennent faire ces singuliers noms propres? Voici ce que veut dire et a très bien dit l'auteur: Il leur quitta ainsi tous tonlius et winages. Un copiste ignare a, avec les jambages de tonlius, composé le mot imaginaire toulnis et un éditeur imprudent s'y est laissé prendre.
- \*Tour est une erreur de lecture p. cour (cours) 2174 : Quant l'at veyut Tremus, à luy a fait son tour; même faute 3708, 18184 : et chis s'en vat le tour (= le cours, c'est-à-dire vite).
- Toun; loc. aler aultre t., aller autre part, 29606; venir à t., se représenter, II, 4668: Encor s'en vengerat se li colps vint à t. (si la chose se reproduit). Ou faut-il corriger à cour (en justice)? De hault tour, de haut rang, II, 3566.

- Tourbel, trouble, difficulté, 3056: Car de tout mon paiis, qui est un grant roiel, Sire esperitueis sereis sens nul tourbel.
- Tourniket, voy. torniket.
- Tournoier, s'étendre en rond, 13768 : Meire paroche fut, si com il tournoiat (dans toute son étendue).
- Tourquois, = turcois, carquois, voy. sous pelus.
- Touspas, sorte de monnaie, II, 11993 : grant planteit De touspas et winglans et viés gros coroneis Awecque altre monoie.
- Toutevoie; cet adverbe revet l'acception « incessamment » II, 8790, ib. 10192; celle de « sans cesse », II, 11418.
- TRACHE, II, 1641: Car Henry de Duras, son frere, vient là à trache (sur trace, tout droit); II, 1645: si at brochiet par trache son cheval (à la piste?). Quid 842, où l'auteur recommande à ses auditeurs d'avoir toujours l'orateur en face, en ajoutant: Car miez entent celuy... Qui le parlant esgarde, aussi plus soy solache Que chis qui ne le voit et n'en at que la trache? La parole tracée, écrite?
- Trahin, traiien, trahison, fausseté, 9284: Tu as fait plus de mal et de felons trahins C'oncques ne fist Nero; 11058, 15477; II, 9356: Qu'il avoit par argent son cœur mis en traiien; II, 9366. Sens traiien, cheville d'affirmation, II, 8156. Conduite, train, 12773: De Desiier diray qui ot si grant trahins. Au sens concret de traitre, II, 9354: Que ils tienent Johan à une mult mail traiien.
- Trahir (se), se livrer, s'abandonner, se laisser aller, 23414: Après de jour en jour l'evesque soy trahit,... Et de tous malfaiteurs telement enquerit xu° en un an trestot à mort metit. Premier sens du lat. tradere. Le parfait déf. trahit se confond avec celui de traire (trahere), 6875 : Si le trahit [de]four (il le tira dehors). Chez les bons auteurs traire fait traist.
- \* Traie, 3932 : Il tint traie l'espée; forme impossible, lisez traite.
- Trais, trois, 13965: Son escut de fin or à trais lyons de bay. Peut-être une faute p. trois; le wallon dit treus (v. ce mot).
- TRAIT, 12252 : dessus l'agait C'on dist Sainte Walbeure, ù ilh at 1 halt trait. Étendue de terrain, lat. tractus.

Traitois, traître (forme forcée), II, 2818: Or entendeis coment se maintient li traitois.

TRALS, trous, 30059: [La foudre tomba sur le pavé de l'église] « et fist là dois teils trals Com une grant charette entrast ». — Ce mot n'est que fictif; il est placé à la rime dans un couplet dont la rime normale est en aus ou en ais et a été, par le scribe, ramenée à la forme als ou eals, sans distinguer les mots réellement susceptibles de cette forme. On sait que la bonne forme ancienne de trou est trau, qui subsiste encore en wallon. Si la rime normale du couplet est ais, nous aurions dans trais une forme analogue à clais (clous).

\*Trament, 8056 : Deu toy trament! — Corrigez, avec l'éditeur, cravente.

Tramentant = trametant (transmettant), II, 6432; nasalisation de l'e atone, comme dans visenter p. viseter, suspenchon p. suspechon, nenson p. neson (aucun), ctc.

\*Tramilhe, 43098: Mult fist auz Sarazins d'estour et de tramilhe. — Lisez travilhe (peine); B. doute de cette rectification, parce que les quatre jambages de mi sont bien distincts. C'est là certainement un point dont il faut tenir compte, mais notez que le scribe a écrit d'abord trauvlhe par conformation à la rime aguilhe (pron. agulhe) qui précède Cette forme en uilhe lui était plus familière, mais la rime générale du couplet lui imposait d'écrire agille (g dur) et travilhe. On peut, d'ailleurs, conserver tramilhe, en le prenant pour une modification phonique de tremilhe (crainte, peur).

Tranchant, appliqué à guerre, 27156, = meurtrier.

Transe, treize, 5079; forme nasale de trase, traze (forme wallonne)? — Ou faut-il lire trause, comme on trouve sause p. seize? — Au v. 7454 je trouve trase ans.

Translateir, changer, convertir, 4732 : Que [de duché qu'il était] en roisime leur terre fesissent translateir.

Trase, treize, voy. transe.

\*Trawilhe, 9493: Ce est li ars des femmes que si l'homme encarpilhe C'on ne s'en puit partir de sa male tr.— « Travail », l'endroit où l'on ferre les chevaux, dit B. Nullement: lisez crawilhe, croc ou griffe. Voy. ce mot.

TREBOLER, se ruer, 37529: l'unc à l'altre trebolle. — Aussi tresboller, actif, précipiter, 12712: Jà les semble que diable en infier le tresbolle.

- \*Treffe, 1454: Ly heame li trenchat, la treffe va perchant. B. voit ici tref, qui signifie parfois voile de vaisseau, et il demande avec raison ce qu'il faut entendre par le voile d'un casque. Mais il n'est pas question de voile; mettez cu p. tr et lisez cueffe (coiffe); la variante de Br. a la coffre.
- Treffoir (mettre en), 10558; voy. sur le sens général de ce passage, l'art. foir. Quant au sens précis de treffoir (triforium), je pense qu'il désigne ici, comme ailleurs, une bordure, un cadre; Ducange dit : « limbus vel ornamentum ad oram alicujus rei adtextum in triforii (porticus) speciem et formam. » Nous obtiendrions alors ce sens-ci : « S. Willebrod fit peindre en or la passion de S'-Lambert, sans rien omettre; dès que le tableau eut été mis en cadre, il fut exposé au public. » Nous voyons encore paraître le mot treffor ou treffoir aux vv. 37985 : Li evesques avoit une selle à treffoir, Ouvrée de samis, de soie et de fin oir ; 16604 : Les tables sont ostéez, qui furent à tr. Au v. 9452 on trouve treffor avec le sens de « selle à treffoir » : Une jour aloit Pepin chevalchant à treffors (« chevauchant très fortement », traduit B. fort malencontreusement).
- TREGUT, tribut, 213, 216, 4233 et passim. D'où cette forme? L'a. fr. a treü, et avec h diérétique, trehu; a-t-on voulu donner plus de corps à cet h au moyen d'un g?
- Trent, parf. déf. de traire, 5277 : Le brant forbi d'achier treiit. Mauvaise graphie p. traiit.

   Nous avons déjà relevé la forme trahit (v. trahir).
- TRELHIES (ies = is), 38593: Tot altour fut enclouz de trelhies desensable, Qui sont fortes de sier, et rins ne sont dobtable. Malgré le sém. fortes, le mot ne peut être que notre subst. fr. treillis.
- TREMILHE, 1845: Et Richier chevalchat tant qu'il voit la tr. Del porc de la fontaine, qui les chins agrawilhe. Selon B. p. tremeur, la crainte que le sanglier inspirait aux chiens; je traduirais plutôt par trémoussement (les mouvements anxieux du sanglier). Ailleurs tremongne, crainte, souci, 7125.
- TREMONGNE, voy. tremilhe.
- TRENCHIER, trembler, 9256 : cascun de dolour trenche. Je vois ce verbe pour la première fois; il répond correctement à un type latin tremicare.
- \*TREPOLLE, 2010 (il s'agit de la foi chrétienne): Bien temprement l'aront à Romme en la trepolle. B. remarque: ce mot serait-il là p. trepeil, l'endroit où l'on torturait (trepalium)? J'en doute fort et je lis en l'acrepolle (acropole).

- TRESALEIR, passer, 1620: A ma droite matiere vuit reson que tresalhe.
- TRESARDRE, brûler, être pénétré de chaleur, 6882 : [Il trouve] L'erbe tot arse en crois, et la terre en tresart; s'échauffer, 8968 : Le roy sentit le cop, sa grant vigour tresart; 21204 : Ly jovenes cuens de Viane, qui d'angosse tresart; aussi écrit tressardre, 1122 : tous de joie tressart; au sens physique, II, 10141.

Tresboler, voy. treboler.

- TRESMORDRE, pénétrer, remplir, 1587: Loyalteit et honour todis son cuer tresmort (B., négligeant tout à fait la construction, traduit à l'aventure « tremble, tressaut »); 9102: orguil se (l. si) le tresmort; 9461: si que tous est tresmors (c'est-à-dire de la beauté d'Alpaïde); 34638: tresmort de la rage; mordre, 16997: tresmors de morsure vilaine; part. tresmors, enragé, 22484: li paiens tr.; acharné à, 5767 (cp. en all. verbissen): Li homme... qui tresmort Est de meffaire à Dieu.
- TRESMUEIR, faire quitter la place, mettre en fuite, 10915 : Remonteit ont Charlon, mains Gaufroit les tresmue, car ilh les corit sus. B. « trouble, inquiète. »
- Tresoir, trésor, 8392, 8502; au fig., appliqué à une personne de mérite, 6982, 4088; avec t paragogique, tresort, 15067: plus ferme que tresort.
- TRESORIER, 1. thesaurarium, lieu où l'on conserve le trésor, 5054: De la cripte fut il son tr. faisans; 5062, 6558; 2. trésorier, 4881: la sainte virgue, qui est nos tresoriere Par devant Jhesu Crist; 3. trésor, 1801; 8500: Grant or et grant argent cascons y aportoit, Tant qu'une grant tresorier li englise assembloit.
- TRESPASSE (faire), passer outre, 1181: Por tant se me tenray, si en feray trespasse.
- Tressenche (en), II, 1380: [L'evesque] la grant diligenche De sa gens govreneir comandat en tressenche A Huwe de Florine. Quid? Pour en cressenche, au surplus, en outre? Peu probable. Licence de rime pour entresait, absolument, instamment?
- TRESSARDRE, voy. tresardre.
- Tressaut (en), subitement, en hâte, 5400: si s'en vont en tr. (qu'est ce qui a pu engager B. à traduire « en silence »?); 7745 (voy. à l'art. cressant).
- Tresserer (très + serrer), se congeler, II, 12301: Muese et altres riviere si forment tresserat. Il se peut que le verbe soit à la forme impersonnelle et Muese etc. au cas-régime.

- Tressoler, retentir comme une sonnerie, 7633: Ilh oiist si grans bruit que tot li bois tresolle Comme hommes (Com d'hommes?) esragiés, grans serpens et cicrolle. Nous avons là le verbe treseler, tresiller, trisoler, trisoner des patois du Nord, qui signifie carillonner; on se plait à le ramener au thème tres (trois) par analogie avec carillon, que l'on tire de quatre, mais je ne me rallie pas à cette étymologie, et je rattache tous ces verbes au wallon tresi, frémir, frissonner. Du Cange cite, dans un texte de 1497, trasellum (carillon).
- \*Tarssue, 35663: Tant fut chaude la terre qui (= que) trestout s'en remue Li unc paiis et l'altre, si est todis tressue. J'ai corrigé la ponctuation de l'éditeur, qui place les mots qui trestout s'en remue en parenthèse; Bormans traduit tressue par « en grande transpiration », mais il ne peut être admis un adjectif tressu, tiré du verbe tressuer; je crois être dans le vrai en lisant cressue de croistre. Le sujet de la phrase doit être guerre du v. 35659, et je suis certain qu'au début de notre passage il faut lire Tant fu chaude la gerre (q dur).
- \*Trestée, voy. tiestée.
- TRESTORNÉE, terme d'escrime, mouvement de côté? 2373: Si brochat à Tremus, mains rins ne li valt née, D'esquermie li fait Tremus la tr. Et si li at sa lanche en dois tronçons copée.
- Treus, forme wallonne p. trois, en rime II, 184 (p. 590); ailleurs, également en rime, trois, II, 4453. Voy. aussi trais.
- Triboleir, treboleir, sonner (une cloche), 8287; Ly brus ressamble cloches qu'on sonne ou qu'on triboule; 36926: [Il monta sur le clocher] par teil ententions Que treboleir devoit, quant soneir devroit ons Te Deum en l'engliese. Ce mot est encore en vogue en Wallonie; l'étymologie en est obscure (voy. Grandgagnage, II, 449). L'idée fondamentale est agitation, que présente aussi treboler, jeter (v. pl. h.), et tribouler, tribouiller, s'agiter, 7647: Et li tempeste adès de plus en plus tribolle.
- TRIBOLEIR, mettre en tribulation, 12710: Mal astons recheüs s'ilh ensi nous tribolle.
- Triboleir, surpasser, 2001: la capitolle (capitale) Delle empire exceptée, qui les autres tribolle. Le même verbe que tribolleir, treboleir, précipiter, renverser, fig. l'emporter sur.
- \*Trivie, 447: Un cop donne à Gregoire qui forment le trivie. L'éditeur dit : « On peut lire aussi timie, qui ne présente aucun sens, tandis que trivie a du rapport avec le lat. terere, briser, faire dommage (!) ». Puisqu'il y a lieu de conjecturer, je propose curie ou cuvrie. Voy. curier.

- TROIDIS, « fils de porc », II, 9839: et Hadreal (nom du fils du traitre Guenelon) Les nommoit et *Troieis*, fils de porcel. De *troie*, truie.
- TROIVENT, trouvent, II, 1314; cp., pour oi = ou, proivent, II, 2075; proive, ib. 9363. La bonne forme est truevent. Voy. aussi true.
- TRUABLE, truand, II, 2197: li traître truable. Ailleurs truwant, 36878.
- TRUE, trouve, 4324, 4846, II, 5951; truve, 4819, 5032; truieve (lisez trueve), II, 8357.
- TRUBLÉE (barbe), 20495: De Charlon l'empereur à la barbe truelée. B. dit: « Mot wallon qui doit signifier ici inculte, désordonné. » Mais pourquoi plutôt inculte qu'autre chose? Les dictionnaires wallons ne présentent pas le mot. Notez qu'il faut prononcer treulée; je tiens donc ce participe pour identique avec trieulé, que j'ai rencontré plusieurs fois dans Baudouin de Sebourg (chant VII, v. 395) et Bastart de Buillon (v. 683), dans la phrase: (cheval) à la crupe trieulée, et dont j'ignore la signification. Dans le Roman d'Alixandre, l'expression se voit également aux pp. 301,16 et 377,26, où Michelant, sans preuve, l'interprète par « pommelé, marqué de taches ». Cette explication est bien suspecte, et s'il faut deviner, je devinerais plutôt « tressé » <sup>1</sup>.
- TRUWEAL, II, 192 (p. 586): [La neige avait dix-sept pieds de haut;] à grans truweals fereis Les voies covient faire. Des trubles ferrés? Ou des truelles de ser?
- \*Tuilhart, 3433: li conte est i tuilhars. B. ne comprend pas et dit que la variante Br. donne cohars (couard). Pour concilier les deux leçons, mettez ici de nouveau c p. t et vous aurez cuilhart (couillon, làche). Voy. pl. h. culhart.
- Turbaine, 8988 : Tant que ilh sut garis de sa tieste pulaine, De sa copée orelhe et sa chire turbaine. Quid? Je suppose « son visage en désordre », balasré.

¹ Tobler, dans sa critique de mon Bastart (Göttinger Gel. Anz. 1877, p. 1611), émet l'avis que triuler est identique avec tribler = tribuler, broyer, triturer, et se demande si crupe trieulée n'est pas une croupe mouchetée de petits points noirs (ce qui s'accorderait avec l'opinion de Michelant), et si tieulée, qui se trouve aussi, n'est pas un effet de dissimilation. Boehmer, Rom. Stud. I, 262, explique trieullée par torculatus, mais, comme dit Tobler, dans cette hypothèse, il faudrait que l'I fût mouillé.

U

- Umbrage, adj., obscur, sombre, fig. funeste, fatal, 30484 (la tour u.), 32598 (sa hache u.). Voy. aussi ombrage.
- Usage, ousage, 1. usage, habitude, II, 11341: si com il est ousage; 2. conduite, manière de vivre, ib. 11365: Usage aveis por estre mis à perdition.
- Useus = fr. oiseux, 1. oisif, 7499: [Dieu ne lui reprochera pas] qu'il aist useus esteit; 2. lent, tardif, II, 1397: L'evesque at escrieit que petit soit useus Et voise bellement (l'éditeur traduit: osé, hardi!); 3. négligent, qui s'épargne, II, 4570: et sens blandir ycheus, A capitle parlat disant, n'en fut useus: Entre vous, mes signours... (B. hésite à traduire par « telle n'était pas son habitude »; il fait bien); 4. en parlant d'une localité, = « où le travail cesse », abandonné, désert, 2390: Tremus mist asseis gens dedens la vilhe useuse; 31741: Gondras, li menestreus..., En bois de Publemont, dont la plache est useuse, At pris pour habiteir plache mult precieuse.
- Usse, forme fém. de us, huis, porte, II, 4262 : De leurs maisons prendent les usses maintenant.
- Ustilhes, outils, 18766 : ustilhes d'un ovrier. Wall. mod. usteie. Sur l'étymologie controversée de ce mot, voir Diez 652, Littré et ma note ad Grandgagnage II, 458.

V

- VAIN, affamé, 7217: Et cristoiens s'en vont qui (biffez ce mot) de fain astoient vains; 29552: et sa gens astoit vaine, Mains bin les fait servir. Signification fréquente chez les anciens.
- VAINE, 1. race, lignée, 34359 : armeis (il s'agit de blason) roge que graine A unc destient (v. ce mot) lyon qui demostre la vaine De Gheldre; II, 3511 : Et tous chis chevaliers Liegois et de leurs vaine (ce que B. comprend : et vingt des leurs...); 2. chance, 28782 : si n'ot pas III quinzaine Que l'evesque li ot denneit (donné) par bonne vaine La privosteit de Liege.

- VAISSENT, aillent, 31818. Est-ce une forme sérieuse p. voisent (elle est isolée), ou une simple faute de copiste? Nous avons de même rencontré trais (v. ce mot) p. trois.
- VALAGE, adj., de valeur? 3877: Le hialme li trenchat et li coeffe valage.
- Valée (à le) = aval, à terre; getteir à le v., 28498.
- Valuent, verbe, valurent; mot sinal d'un vers rimant en ent, II, 5284 : armes rins n'i valrent. Mot intéressant à cause de la valeur donnée à la finale; ou n'y aurait-il là qu'une rime pour l'œil?
- Valu, adj., valant, important, II, 495: Dites que j'en feray de la citcit value.
- Value, subst., motif, raison, 37720: Albiers, cuens de Muhal, et li sien freire Hue A l'evesque sont freres; j'en ay dit la value (= j'ai dit comment).
- VANEGLOIRE, folie, 37967: D'avoir fianche en songe est une v.; cheville d'affirmation: sens nule vaine gloire, 8384.
- VAQUERIN, terme d'injure, fils de vacher, 16351 : Que esteis vous, trahitre vaquerin?
- VARIANCHE, perversité, 4149 : Adont regnoit à Romme, par grande v., Dioclecians li fel.
- \*Variencie, II, 654 (anathème sur le duc de Lotringe): et leur semenche Fais restraindre tous bins pour leur fause prudenche Et desevreir ensi que pulure varienche.

  — Le passage est altéré en plusieurs endroits et notamment dans notre vers ; je corrige donc les deux derniers mots par pulvre (poudre, graine) de varenche (garance).
- VASCEL, 632: Li Romans reculent par decoste un vascel. B. suppose qu'il s'agit d'un marais, où il y a de la vase; selon moi, il faut lire valcel vaucel, vallon; au v. 16582, vacel. Voy. aussi l'art. bauchel.
- VAUCELLE, verbe, vacille, II, 1754: Vers l'estendart regarde qui une petit vaucelle.
- VAUCELHON (en), II, 1829: Quant le conte ont veiut à terre en v. L'expression est-elle synonyme de « à terre », donc à val, à le valée (v. vascel)? Ou signifie-t-elle chancelant, titubant » (v. l'art. préc.)?
- VAUDE, 30092: Car par cauz fut li fais droit à vaude envoiiés A Henry l'empercur. Bormans, tout en admettant que vaude est mal lu et doit être corrigé, attribue à l'expr. à vaude le sens « rapidement ». Je ne suis pas de cet avis; l'adv. droit (exprimant direction) indique que vaude cache un nom de lieu.

- VEABLE, voyant; non veable, aveugle, 2460.
- Vehue (lettre), lettre veüe, vue, lettre patente, manifeste? II, 6261 : Par noins les at nommeis en la lettre vehue.
- Veiuwe = veüe, visage; fig., contenance, courage, II, 11072: Ses toirtis et falos, qui sont de grant value, Fist esprendre li conte, qui mostrent grant veiuwe. D'après Bormans: « qui répandent une grande clarté ». Ce sens me semble erroné; il faut lire mostre et, rapportant qui à conte, traduire: « qui montre bon visage (contenance hardie) ». L'expression « mostrer visage, bon ou grant visage » est fort répandue, voy. mon Gloss. de Froissart, v° visage. Nous trouvons encore veüe avec la même valeur 25086: Arnuls de Chaynez (l. Chaynéez) y fut de grant veüe Et li conte de Sayne durement s'enveirtue. Voy. aussi visage.
- Velu, grossier, 36878: truwans velus! Le mot n'est pas clair II, 7547: De Sains Martins en mont qui Publemont salue, Jusques à Saint Lambert, procession vellue Ont fait li chevaliers. « C'est sans doute une allusion, dit Bormans, à la selle de cheval qu'ils portaient sur la tête ». Je ne veux pas contester cette allusion, mais que faut-il entendre par velu? la procession est-elle dite velue parce que les selles le sont, ou faut-il donner à cet adjectif le sens figuré « désordonné, bizarre »?
- Venche, pervenche; fuelhe de venche, 23955, 36355, II, 5735. Lat. vinca pervinca.
- Venche, quid? II, 4745: De nonains, d'abesses, de femmes excellenches, Pucelles et matrones, (et) femmes de toutes venches, Que Henris at dechuites. Peut-être une transformation arbitraire de vente (cp. excellenche p. excellente); donc femmes de toute vente, de tout prix. Ou de toute vaine (race, naissance)? Cp. la permutation entre excellenche et excellaine.
- Vendengier, fig. récolter, acquérir, 6080 : Tant fist qu'il at volut grant terre v. Et trestout amenneir à la loy droiturier.
- Vendre, 1. faire payer, faire expier, 7575: Car sc tu le (Dieu) coroches, chire (— cher) le volrat v.; 11, 8837: Mais se vis longuement, bin les sieray vendans (je le leur ferai bien payer. Bormans comprend mal et voudrait corriger vengans, ce qui ferait dire à l'auteur: je les vengerai); 2. faire passer pour, 1524: Proidom fut et loyaus, por teil le puit on vendre.

<sup>\*</sup>Ventelhon, II, 1236, lisez ventrelhon, voy. l'art. suivant.

- Ventrelhon (en), à plat ventre, 26221 : Tous desarmeis furent gisans en ventrelhons; II, 1236 : L'escale renversat, en fosseit jusqu'à fon Chaît li dus traît trestout en ventelhon (sic). J'ai corrigé, dans la dernière citation, la mauvaise ponctuation du texte imprimé.
- Venue (de), de prime abord, 10909 : Sus les targes se sont asseneis de venue. Voy. Gloss. de Froissart.
- Veoir. Je relève ici quelques formes spéciales de ce verbe: Infin. veoir (l. pour la mesure, vir au v. II, 3176), veiir 37164, vir 25998, 27000; part. passé veüt, vehut (38759, II, 6261), veiut; au fém. souvent uwe p. ue; défini veït 29954, veïrent II, 11742; fut. vierat; veura II, 10038; condit. vieroit 36895.
- \*Verbin, adj., 8874: Mult sont bin asseneis sus les targes verhine. Quid? Mot sans doute corrompu; je propose nervine, « nerveux » au sens de fort, solide; cp. prov. nervein. Ou y aurait-il rapport entre notre nervin et le mot niers du v. 20257: Par dessus les escus qui furent fais à colle Et de niers et de cornes (cordes?) bendeis par les anolle.

Verdeus, vert, 2392: l'erbe verdeuse.

Vergier, adj., vergé, épithète fréquente du heaume, 370, 2582.

Verital, véritable, 4303.

Verour, vérité, 6016; aussi voirour, II, 250.

Vesti, curé, chef de paroisse, 31655 (en parlant d'un petit mostier) : et là ot i vestis.

— Équivalent d'investi.

Vrüe, visage, voy. veiuwe.

- \*Veut, 14944 : Ogiers juroit... Ne partirat de là par veut ne par oreis. Selon l'éditeur : par force ni par prière. Grosse méprise; lizez vent et traduisez : par vent ni par orage.
- Vexeir, mettre dans la gène; 29216 il est dit, à propos du paiement de Bouillon, que l'église de Liege « en astoit si vexée Que d'argent et joweaux astoit si denuée... »
- Vier (là), 21346: Par desouz Cornelhon, le casteal de renom, Siet Amercuer là vier ù li bon compagnon Vont boire la cervoise plus noire que charbon. Là vers où; qui pourrait s'y méprendre? Cependant l'éditeur explique là vier par « la pécherie » en alléguant le mot vierra dans Du Cange.

- Viergue, vierge, 222 et passim; la bonne forme n'est-elle pas virgne, viergne?

  Cp imagne = imaginem.
- VILHANCHE, vileté, avilissement, 4613: Ly peule s'eslevat... Encontre leur evesque, qui fut de teil v., Disoit li uns à l'autre... L'éditeur met un point après vilhanche, ne comprenant pas le lien intime qui relie les mots suivants à teil v. malgré l'omission de la conjonction que, et pense qu'il faut lire valhance, qui dit tout juste le contraire de ce que l'auteur veut dire.
- \*VILHARS, II, 6858: si ardit les vilhars Tous de chi et de là. La rime et le sens exigent vilhals, villages.
- VINABLE, quartier d'une ville, wall. mod. vinâf, II, 3087 : Et puis prist en vinable des Preis sa manandie; ib., 3726 : Par vinables feiray tout le pueple ordinant; ib., 10219 : En queil il avoit plus de nobles enbuissiés Que (l. qu'en) trestout le v.; 30865 : aus gens de son v. Type latin : vicinabulum.
- Vinage, voisinage, II, 2720: Dont vient si grant poulage (peuple).... En la citeit de Liege et par tous les vinages (les alentours)? Aussi = vinable (voy. pl. h.), 37255. Voy. aussi vivalhe (mot mal lu p. vinalhe).
- Vinage, prix payé pour le vin, II, 12376: De vin de Grech aussi qui fut de grand v. Le mot signifie plus particulièrement l'impôt payé sur le vin, et on peut aussi traduire dans le passage cité: qui fut fortement taxé. Cp. l'art. toulnis.
- VINEMEUS, venimeux, 8331 : les biestes vinemeuse.
- Vingnerons, II, 9752: As tanneurs ont mandeit et vingnerons aloseit; ib. 9909: Et puis sont de Vignis les vingnerons sorvenus. Partout, remarque Bormans, où se présente le mot vingnerons, le vers est trop long d'une syllabe. J'en conclus que l'auteur ou disait vingnon, ou mangeait l'e muet.
- VINVE, parfait dés. de venir, voy. sous tinve.
- VIOLEIR, enlever de force, II, 347: et chescun violat Ors, argent et joweais et tout che qu'il trovat.
- Virrus, II, 7010: li cuens vireus. En wall. mod. vireus signifie opiniatre, sens qui convient très bien ici; Grandgagnage, II, 469 le place sous vir, envie, volonté obstinée, sur l'étymologie duquel j'ai produit mes vues en note de l'article de Grandgagnage.
- VIRSELHIER, anc. fr. verseiller, chanter par versets, réciter, 34249: et ne fine De v. ses libres par desous la gordine; veirselhier II, 2292.

- VIRTUABLE, fort, vigoureux, solide, 2455: Prechoient en Germanie (l. Germaine) notre loy v. (non pas vertueuse, comme dit B.).
- Visage, mine, contenance, courage, 26291: Atant est en l'estour entreis à grant visage; 37235: de bon v. (courageusement, vaillamment). Je crois aussi avoir rencontré, dans le même sens, de grant chire (= chière). Voy. aussi l'art. veiuwe.
- Viscant (son), loc. adv., pendant sa vie, de son vivant, 5844: Les François govrenat son v. gentement; 35314; al viscant, du vivant de, 10655. Pour la forme, voy. vivre.
- VISDEMENT, vite, II, 4144: L'evesque chiet à terre, il sat (= saut, saute) sus visdement.
- Vise viése, vieille, 8786: A gens qui n'entendent neis (— pas plus) c'one pire vise. B. traduit le mot par vile; il ne connaissait donc pas l'adj. viés lat. vetus.
- Visenteir, forme habituelle p. viseteir (22122), visiter, 1629, 3373, 6738, 13759. Avec le sens de « solliciter, engager », 15289: De boire et de mangier fut sa gens visentée.
- VITAGE, p. village, viulage, honte, 3872: à duelh et à v. De même vilanche, 6130: s'en of à cuer vilanche.
- VITALHE, entretien, traitement, 1605: Pour ses gens sodoiir paiir à sa v. (pour payer les mercenaires qu'il entretenait); 27183-4: de toute la vivalhe (l. vinalhe) Toute nuit sont logiés droit là et grant v. (traitement) Orent; mult furent aise, car de noble v. (ici victuailles, aliments) Astoient pourveüs.

VITALHE, = vitage, voy. vitelh.

VITANCHE, voy. vitage.

- \* VITELH, 15345: Que vitelh farat al traître bedel. Lisez vitalhe (honte), comme le réclament le sens et la mesure.
- Viteux, honteux (de vilté), 8328: sens pensée viteuse; 11149: mie n'en sut viteux.
- VITUPEIRE, blame, honte, affront, 244, 9022; vergongne et vitupeire 2265. Vituperieus, honteux, II, 1421, 4013, 6386, et passim.
- \*VIVALRE, 27182 : de toute la vivalhe Toute nuit sont logiés. Cela doit dire, selon Borgnet, « de tous les hommes vivants, en état de combattre »; il est vrai d'ajouter

qu'il paraît lier les mots de toute la v. (les virgules font défaut) à la phrase qui précède : « droit à Esnalhe Sont nos oust arengiés. » Il est clair qu'il faut un n p. le v et lire vinalhe, les voisins (v. ce mot).

VIVRE. Ce verbe, par son parsait latin vixit transposé en viskit, a assumé en français le thème vesk au désini vesquit, vescut (vécut) et au part. passé vescu (vécu). Le wallon a communiqué le thème visc à tout le verbe, et dit auj. à l'inf. viker, part. prés. vikant, part. passé viké, ind. prés. ji vike, dés. ji vika. Dans notre Geste, j'ai relevé les formes viscant (voy. ce mot), visquat (vécut), 1754, 4513, viskat 1197, viscat 10651, 26399.

Voeliet, mauvaise graphie p. voilliet (veillé), II, 10520.

Vogier, citer en justice, II, 11820 : Adont ont fait vogier entour xiii et plus. — Autre forme de vocher, voucher, lat. vocare; angl. vouch (appeler en témoignage).

Voiage — voie, chemin, 5633 : Tant ochiit (l. ochist) de ces Huens que trestous li voiage Astoit roge de sanc; 28692 : Li conte et li cheval chaiit sus le voiage.

Voidit, prononciation wall. de voidiet, vidé, II, 11423 : [Les gens fuient leurs maisons embrasées en grande tristesse], Car rins n'orent voidit ne osteit.

VOILHE = voire, verre, II, 5886. — Cp. tonoile p. tonoire, tonnerre.

Voiliere — voiriere, verrière, vitrail, II, 5874, ib. 9179.

Voir, adv. d'affirmation, servant à restreindre et se traduisant par « c'est-à-dire, bien entendu », 30884 : [Tous portent encore cet écu dans leurs bannières], voir cheauz tant soilement Qui sont gens de mestiers, je ne dis aultrement; II, 11154 : [L'ordonnance concernant le murmure] fut de teil rigour Que trois hommes ensemble, voir de peuple menour (— bien entendu, des gens du commun)... N'oisoient parlement faire par nenson jour.

Voiriere, vitre, 1745: Com parmi la voirier le soleal soy apreste; 38573: Faisoit on de geneiste.. Les voiriez estopeir pour estre plus tenable Contre le bize et vent. — Faut-il, dans le second exemple, admettre au sing. voiriet ou voirie (dans le dernier cas, il faut, à la lecture, comme souvent, négliger le z du pluriel).

Voirour, verité, voy. verour.

Vois, rumeur publique, tradition, 37269: che racompte la vois.

- \*Voision, 4418: L'evesque Valentins, en dormant sens velhier, Olt une voision. Il faut évidemment lire une avision.
- Voitureir, se mettre en campagne, 13909 : Ilh sont Dieu et sa meire et tous les sains jureis, S'ilh pulent voitureir, Ogier serat greveis. Le primitif voiture, lat. vectura (transport), se présente-t-il ailleurs au sens de « expédition militaire »? Le mot ordinaire est voiage ou voie.
- Volant, sorte de monnaie, II, 10882: A che temps li evesque Adulphe li plaisant Faisoit monnoie à Huy qu'ons appelloit bollans. Bormans, renvoyant au texte en prose (VI, 293), dit qu'il faut lire vollans. Mais comme b et v sont souvent confondus et que l'on ne dit rien sur l'origine du mot, l'incertitude subsiste.
- Vole, rapidité, 12707 : Charles... Chevaleric arat tempre de teile vole...
- Volée (à le), à cœur-joie, avec abandon, 37122 : Une moys u là entour prechat à le volée.

  Cp. Bast. de Buillon, 325.
- Voleur ou volour, subst. masc., vouloir, volonté, 5169 : par le Jhesus voleure ; 25292 : acordeis à son volour. Corrigez volour p. valour II, 5385 : Les Namurois combatre furent en grant valour.
- Voloir, dans la Geste, est constamment employé, abstraction faite de son sens propre, pour donner au verbe la forme périphrastique; c'est entre les mains d'un rimeur un excellent moyen pour aider la prosodie. Au lieu de dire: « l'archevèché était vacant », notre chroniqueur dira voloit vaqueir (11, 6063); au lieu de « Jésus naquit », Jesus vot naistre (38736). Je remarque toutefois que cet emploi affecte particulièrement les temps du passé; ex. de présent 20576: Jusqu'à l'eawe de somme qui bien vuit cercueir La grant citeit d'Amiens; d'impératif, 17789: Tollons li l'esclaminne et le vuilhons berseir.
- Vote = volte; faire v., s'en retourner, 6390: Osterins n'arestont, ains firent de là vote.
- Vouse = voise, aille 5689.
- \* Vouse, 1332: A sa gens defendit que l'unc l'autre ne vouse. Selon B. p. voise, aille; selon moi, lisez nouse noise, nuise.
- Van, pur, de bonne qualité, 26101: mais li brans, qui est vrais, Forfait petit en chair; saint, 29496 (il s'agit de la bataille de Visé): Li plus hals jours de l'an astoit et li plus vrais. Allusion au jour de Noël, auquel, d'après la prose (voy. t. IV, p. 297), la bataille fut livrée en 1104.

VRAIRE, licence de rime p. vraie, II, 7124: che astoit chose vraire.

Vuolen la place à quelqu'un, la lui céder, l'en laisser maître, 5195 : Il n'i at si hardy ne li vuide la prée.

Vuilhe, subst., volonté, 667; ailleurs voilh. — A. fr. vueil.

Vuit, forme habituelle dans la Geste pour veut, comme puit p. peut.

## W

- Wangnon = gagnon, chien de basse-cour, chien de berger, employé fig. (cp. limier), II, 2548: Et li dus de Braibant assemblat ses wangnons. Pour l'étymologie du mot, voir Diez 591, v° gagnon.
- Warde (la) de Stepes, nom de la place où fut livrée le 12 octobre 1213 la bataille victorieuse des Liégeois contre Henri I, duc de Brabant. Que signifie warde? District confié à un garde? Ou est-ce une variété féminine de gart, enclos? !.
- Warnison; 34574: Entre dois warnisons fut leur plache establie. La prose (V, 385) disant « entre dois oust », il faut expliquer w. par « troupes placées en garnison », ou par « places de défense ». Ailleurs garnison présente le sens habituel de provisions, denrées; 35004: Benefiche et provande à Liege vendoit ons, Si com à son estalt vent sa char li mangons, U que bleis u avayne u altre garnisons.
- WAROKEAL, gourdin, 14030: Mains che ne li vausist,... Se Symons et Rigals... Ne ly eussent aidiet auz warokeauz savaige; II, 12383: Et tout parmi le ventre la tuëlhe strendoit, A unc fors waroqueal entour l'entortilhoit. Warocai, gourdin, est encore liégeois; on dit aussi warcot, de sorte que Grandgagnage (II, 482) flotte entre l'étymologie waro (garrot) et warcot. Il y aurait encore, dans l'examen étymologique de notre mot, à considérer warloker (donner des coups de bàton).
- Wastes semmes, semmes errantes, de mauvaise vie, 23100: En cel lieu que je dis....
  Tenoient wastes semmes leur lieu pour habiteir. Je trouve dans Louvrex I, 346, wauves semmes, pour lequel, dans le Glossaire de l'ancien wallon (Grandgagnage, II, 644), j'invoque à la sois le lat. vagus (cp. douve de doga) et le waivium (res derelicta) de Du Cange.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grandgagnage (Mém. sur les anc. noms de lieux) dit que Steppes était communément appelé en lat. custodia de Steps, mais il n'en connaît pas la raison.

WASTEMENT, adv., à l'état de ruine, 27548 : Saint Albains à Namur qui gisoit wastement.

WATER = lat. vacuus, vacant, 8554 : Dedens le sige wauke (la prose dit : en temps de siège vacant).

Weires, chevrons; dans le passage en prose intercalé entre II, 10927 et 10928 : arbes, useries (portes), fineistres, bans (l. baus? poutres), weires et lattes. — Were est encore wallon, voy. Grandgagnage, II, 486. — De l'all. quer (oblique) ou une forme allègée de squère (équerre)?

Wers = gues, 56031.

Wespilher, fourmiller, frémir, 15106: tous li cuer li wespilhe. — On dit encore en wallon wespiant, frétillant, sémillant. La dérivation de wespe (guèpe) ne fait pas doute; cp. l'expression fourmiller; Poésies de Froissart, II, 301, v. 117: Trestous li sans fremissans, fourmians m'estoit. — B. traduit à tort, je pense: « lui cause une sensation semblable à la piqure d'une guèpe ».

Wінот, cocu, 55150 (c'est une femme qui parle): Se je me pars de vous, si n'en soiés jalos, Car je vous ay covent, jà ne sereis *wihos.*— Voy. Grandgagnage, II, 488 et ma note étymologique.

Winglant, sorte de monnaie, voy. touspas.

## NOTES SUPPLÉMENTAIRES DE L'AUTEUR.

BEDEL. Cp. Baud. de Seb., I, p. 243, v. 135 : li felon bedel.

Coqualhe, canaille. En liégeois, on dit cakaie (voy. Grandgagnage, I, 88), sans donte dans l'intention de rapprocher le terme de l'analogue merdaille.

ENGENRURE. Cp. ap. Baud. de Seb., I, p. 178, v. 32 : engenrement au sens de fils; cp. notre mot mod. progéniture.

Menoir, mener; licence de rime, 6997 (on a imprimé meneir).

Prinon. M. le prof. Le Roy remarque : « Il est d'usage à Liège (sauf exception) d'écrire peron, sans doute pour ne pas confondre la colonne du marché avec le perron de l'hôtel de ville. Le peron répond à la croix potencée du blason, c'est la pierre au pied de laquelle on donnait autrefois lecture des ordonnances. Il y avait autrefois des pérons au midi de la France, en Écosse, etc. »

RENGNE de l'espée. Mon étymologie « retinere » peut être appuyée du terme analogue arestuel (poignée), qui vient de arrestare, retenir.

Resortin, reculer. Baud. de Seb., I, p. 250, v. 396: Car no gens ressortissent et retraient de chà. Cp. ib. 276, v. 309.

REVONGNE, nom de lieu; ajoutez 27585 : A Revongne en Ardennc.

ROMANS SENS LATIN. Cp. Baud. de Seb., II, p. 277, v. 95 et 288, v. 474.

Sus, supéricurement. Cp. Baud. de Seb., I, p. 355, v. 223 : N'est che point vous argus D'aprendre mon mestier et de faire tout sus?

Tanstat. Pour l'admission de la forme tanster, je renvoie à Foerster (Gröber, Zeitschrift, II, 84), qui s'en prévaut en faveur de l'étymologie a. fr. hanste (bois de la lance) .

— lat. hasta.

Vain, affamé. J'aurais mieux fait de traduire par « faible, languissant ».

## RAPPORT DE M. STECHER ',

MEMBRE DE L'ACADÉMIE.

« Le manuscrit que M. Scheler a présenté à la Classe des lettres dans la séance du 5 décembre 1881, comprend 341 pages in-folio. Il est intitulé Glossaire scientifique de la Geste de Liége de Jean d'Outremeuse. C'est une première étude vraiment philologique et méthodique sur les 53,000 alexandrins à laisses monorimes, publiés par la Commission royale d'histoire. On sait que les éditeurs, nos savants confrères Borgnet et Bormans, ne pouvant disposer que d'un texte souvent mal lu ou transcrit avec négligence, ont pris le parti de le donner complètement avec toutes ses variantes et ses bizarreries, en réservant le plus possible les droits de la critique et de l'exégèse.

Polain disait déjà en 1839, dans ses Recherches sur la vie et les ouvrages de J. d'Outre-meuse : « Presque tous nos écrivains citent J. d'Outremeuse, et cependant il est certain que peu d'entre eux l'ont connu dans le texte original. Son nom, si célèbre dans notre littérature du moyen âge, a été attaché à une infinité de manuscrits tous disserents les uns des autres, et c'est ce qui n'a pas médiocrement contribué à répandre de l'obscurité, non seulement sur la vie de ce chroniqueur, mais aussi sur tous ses travaux. »

M. Scheler, à son tour, a eu l'occasion de constater les énigmes accumulées comme à plaisir par les scribes et les copistes. A mesure qu'il déchiffrait les longues tirades de cette chronique rimée, il pouvait, en connaissance de cause, reconnaître les difficultés exceptionnelles que les éditeurs ont dù rencontrer. Il rend souvent hommage à leur zèle et à leur science, tout en contestant plus d'une de leurs transcriptions.

Ce qui l'a surtout inspiré dans ce long dépouillement lexicograph'que d'une œuvre dénuée d'intérêt littéraire, c'est, sans doute, le desideratum de Diez, le maître des romanistes, à propos « d'une analyse scientifique de l'idiome wallon, si riche, si original et d'un si grand serours pour la philologie romane ». « Ce n'est, dit notre savant confrère, ni le poète, ni l'historien qui m'ont attiré vers la Geste de Liège, et qui me l'ont rendue attachante; ce sont les abondants enseignements que j'en voyais surgir au profit de la branche scientifique à laquelle j'aime à consacrer mes loisirs. L'étude approfondie des dialectes romans dans leur état ancien et présent, est devenue de nos jours la tâche favorite des

<sup>1</sup> Lu dans la séance de la Classe des lettres du 6 février 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Scheler a préféré, avec raison, le titre : Glossaire philologique.

d'Albert de Namur, on lui attribue chire lye. C'est donc bien la mine non joyeuse, mais refrognée, triste et morne du duc de Lotharingie. Mais c'est une tentation à laquelle résiste le glossateur rigoureux, bien que lui-même vienne de citer grefteit, grevanche comme peine, contrariété, sujet de tristesse. Il ne veut pas même rapprocher ici chire lente et griffangne (mine hargneuse, grincheux, grignoux) ni admettre que grie puisse comporter l'idée de grave comme chiere membrée, digne d'attention, mine imposante.

Quand tout le monde songe au bas-latin excorticare ou à scoriare pour expliquer le francais escohier ou le wallon xhohier, quand surtout pour l'absorption de la linguale r les exemples abondent dans le dialecte qu'il a si bien fouillé (havé, diraient nos houilleurs), il termine la discussion par ces mots qui ressemblent à une ironie socratique : « Je cherche la vraie étymologie. » Quelquesois aussi on regrette que l'auteur craigne trop de grossir son œuvre outre mesure. C'est par là qu'il s'interdit des observations intéressantes. Avec l'érudition dont il dispose et l'autorité qui s'attache à son nom, il pouvait, par exemple, débrouiller, une fois pour toutes, les singulières confusions qui se rencontrent dans les patois et dans les vieux textes à propos de frès et de friss. En liégeois d'aujourd'hui, friss se dit pour indiquer la fraîcheur ou bien la froidure. Mais quand Froissart parle des friches dames de Chambery qui chantent ses virelais, on ne peut songer qu'à gentillesse et à vivacité d'humeur. La friche ville de Valenchienne, c'est la ville agréable et joyeuse. Le Glossaire nous cite des chevaliers surnommés les fris, ce qui veut bien dire : les hardis, les joyeux, les vifs, parfois même les farouches, comme ce Guillaume de Huy qui tue un compétiteur de son frère au chapitre même des Tréfonciers de Saint-Lambert. — Dès lors, il ne s'agit plus sculement de l'acception joyeuse de Rabelais : « Jean des Entomeurs, jeune, gallant et frisque; » mais on songe à la eurieuse rencontre des patois wallons et flamands attribuant au mot frank le sens de hardi, audacieux, effronté. L'analogie s'étend aux mots allemands frank, frei, frech, et même au vocable flamand erek qui, avant de désigner l'apreté de l'avare, a pu signifier l'audace, l'effronterie en général.

Il me semble que M. Scheler évite trop les références flamandes. Il sait pourtant combien elles sont nombreuses dans ce wallon septentrional qui a dû subir si longtemps l'influence des populations thioises. Dans son article si savant sur blonseir et bleusse, les acceptions flamandes du mot blaau n'auraient certes pas pris trop de place. J'en dirai tout autant des analogies flamandes entre blanc jeudi, witten donderdag, et bon vendredi, goede rrijdag, etc. Le paragraphe si curieux sur le vocable circonstanche qui signifie tour à tour état, situation, rang, suite, laisse un passage douteux; II, 4387: « de maile conscienche..... Furent cheus de Marline et leur grant circonstanche. » ..... Est-ce que'le vieux flamand omstand dans le sens d'entourage, de foule, de cercle d'amis (comme on lit encore dans Karel van Mander) ne pourrait pas aider à trancher la question?

Mais n'oublions pas le proverbe d'Horace: In silvam non ligna feras. Admirons plutôt ce qu'il y a de vraiment révélateur dans ces études si patientes et, disons-le, si sincères. A la rubrique lecture, par exemple, les plus savants pourront s'étonner et cependant se convainere de l'épanouissement logique de ce mot dans la langue de Jean d'Outremeuse Tantôt il s'agit de narration et d'histoire, tantôt d'art, d'enseignement et même de magie;

mais la plus curieuse de ces déviations ou transformations de sens, c'est assurément celle qui fait de ce terme un synonyme d'instigation et d'inspiration. Toutefois, ces écarts et ces métaphores sont ici à peinc indiqués par un lexicographe qui, scrupule excessif peut-être, craint toujours d'imposer son opinion.

Au reste, le doute suspensif et provisoire est quelquesois commandé par la prudence la plus élémentaire. Qu'est-ce que cette vilhelte ague qui désigne dans Jean d'Outremeuse le saubourg des Wès ou des Gués à Liége? Est-ce une inadvertance de copiste, ou saut-il y voir le mot aigu dont les acceptions sont si variées : volenté ague, froid agut, reins agus, sens agus, parole aghue? S'agit-il d'une villette, sorte ou pointue, ou seulement de sa proximité de l'eau? L'auteur n'a garde de se prononcer, non plus que pour emplache qui pourrait, ce me semble, s'assimiler à esplache et se rattacher soit à emplastrum, soit à amplaceatum de Du Cange. Mème réserve au sujet de cranche, bien que déjà, par les sagaces conjectures de Grandgagnage, on ait pu songer au slamand cranc qui servait autresois à indiquer toute espèce de diminution, d'affaiblissement, de détérioration, de rapetissement, d'appauvrissement.

Il faut remarquer à propos de l'article conglouser la hardiesse des transformations et des applications qui caractérise le style du rimeur liégeois; mais on voudrait un peu plus de ces détails tels que l'éminent linguiste en pouvait fournir sur ce préfixe si important qui a pris dans le wallon d'aujourd'hui, du moins à Liége, la forme assez rude de ki. D'un autre côté, pour voir tout le parti que l'histoire des langues romanes pourra tirer de ces études, il suffirait de parcourir tout ce qu'on trouve de curieux aux mots dangereus, envoiseüre, escargeleit, esperanche, et particulièrement isneal, qui avec ses deux acceptions d'alerte et de gentil, coïncide parfaitement avec le gantois snel.

On peut se convaincre aussi, par ce Glossaire, que, longtemps avant la Renaissance proprement dite, on a fréquemment pris au latin des mots abstraits et des attributions abstraites. Qu'on étudie les articles gubernation, impendre, impetreir, impression, incontinenche, incurieus, influenche, iniquit (iniquité), inobedienche, instable, instichier (à moins qu'il ne faille lire justichier), interposer. Ce dernier terme est curicux en tant que synonyme de interpréter; il fait penser, d'ailleurs, à la bizarre acception que le mot poser a prise dans un wallonisme ou éburonisme fort connu : postposer 1. Il y a encore dans le parler liègeois annate au lieu de cotisation. Tout cela provenait peut-être de la chancellerie épiscopale.

Les vocables intercessioneir, intimeir, introduit, invictueux, iracongne, loquenche, ne sont pas moins importants pour celui qui dans les mots aime à trouver une leçon de choses, comme on dit aujourd'hui. A ce point de vue qui, certes, n'est pas méprisable, on peut trouver un enseignement utile jusque dans les désinences uniquement, paraît-il, imaginées pour la rime de ces strophes prolixes : excellenche, excellaine, messante, messaine, nécessable, nécessitable, cruable, etc. Toutes ces fantaisies néologiques sont soigneusement notées

¹ En anglais, to postpone = 1º ajourner, remettre, différer; 2º mettre après, estimer moins. Dans les deux acceptions, la wallonne et la française. Quant à postponement, il signifie seulement ajournement, remise.

d'Albert de Namur, on lui attribue chire lye. C'est donc bien la mine non joyeuse, mais refrognée, triste et morne du duc de Lotharingie. Mais c'est une tentation à laquelle résiste le glossateur rigoureux, bien que lui-même vienne de citer grefleit, grevanche comme peine, contrariété, sujet de tristesse. Il ne veut pas même rapprocher ici chire lente et griffangne (mine hargneuse, grincheux, grignoux) ni admettre que grie puisse comporter l'idée de grave comme chiere membrée, digne d'attention, mine imposante.

Quand tout le monde songe au bas-latin excorticare ou à scoriare pour expliquer le français escohier ou le wallon schohier, quand surtout pour l'absorption de la linguale r les exemples abondent dans le dialecte qu'il a si bien fouillé (havé, diraient nos houilleurs), il termine la discussion par ces mots qui ressemblent à une ironie socratique : « Je cherche la vraic étymologie. » Quelquesois aussi on regrette que l'auteur craigne trop de grossir son œuvre outre mesure. C'est par là qu'il s'interdit des observations intéressantes. Avec l'érudition dont il dispose et l'autorité qui s'attache à son nom, il pouvait, par exemple, débrouiller, une fois pour toutes, les singulières confusions qui se rencontrent dans les patois et dans les vieux textes à propos de frès et de friss. En liégeois d'aujourd'hui, friss se dit pour indiquer la fraicheur ou bien la froidure. Mais quand Froissart parle des friches dames de Chambery qui chantent ses virelais, on ne peut songer qu'à gentillesse ct à vivacité d'humeur. La friche ville de Valenchienne, c'est la ville agréable et joyeuse. Le Glossaire nous cite des chevaliers surnommés les fris, ce qui veut bien dire : les hardis, les joyeux, les vifs, parfois même les farouches, comme ce Guillaume de Huy qui tue un compétiteur de son frère au chapitre même des Tréfonciers de Saint-Lambert. - Dès lors, il ne s'agit plus sculement de l'acception joyeuse de Rabelais : « Jean des Entomeurs, jeune, gallant et frisque; » mais on songe à la curieuse rencontre des patois wallons et flamands attribuant au mot frank le sens de hardi, audacieux, effronté. L'analogie s'étend aux mots allemands frank, frei, frech, et même au vocable flamand vrek qui, avant de désigner l'apreté de l'avare, a pu signifier l'audace, l'effronterie en général.

Il me semble que M. Scheler évite trop les références flamandes. Il sait pourtant combien elles sont nombreuses dans ce wallon septentrional qui a dû subir si longtemps l'influence des populations thioises. Dans son article si savant sur blouseir et bleusse, les acceptions flamandes du mot blaau n'auraient certes pas pris trop de place. J'en dirai tout autant des analogies flamandes entre blanc jeudi, witten donderdag, et bon vendredi, goede crijdag, etc. Le paragraphe si curieux sur le vocable circonstanche qui signifie tour à tour état, situation, rang, suite, laisse un passage douteux; II, 4387: « de maile conscienche..... Furent cheus de Marline et leur grant circonstanche. » ..... Est-ce que'le vieux flamand omstand dans le sens d'entourage, de foule, de cercle d'amis (comme on lit encore dans Karel van Mander) ne pourrait pas aider à trancher la question?

Mais n'oublions pas le proverbe d'Horace: In silvam non ligna feras. Admirons plutôt ce qu'il y a de vraiment révélateur dans ces études si patientes et, disons-le, si sincères. A la rubrique lecture, par exemple, les plus savants pourront s'étonner et cependant se convaincre de l'épanouissement logique de ce mot dans la langue de Jean d'Outremeuse Tantôt il s'agit de narration et d'histoire, tantôt d'art, d'enseignement et mème de magie;

|  | <del></del> |  |  |
|--|-------------|--|--|
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |
|  |             |  |  |



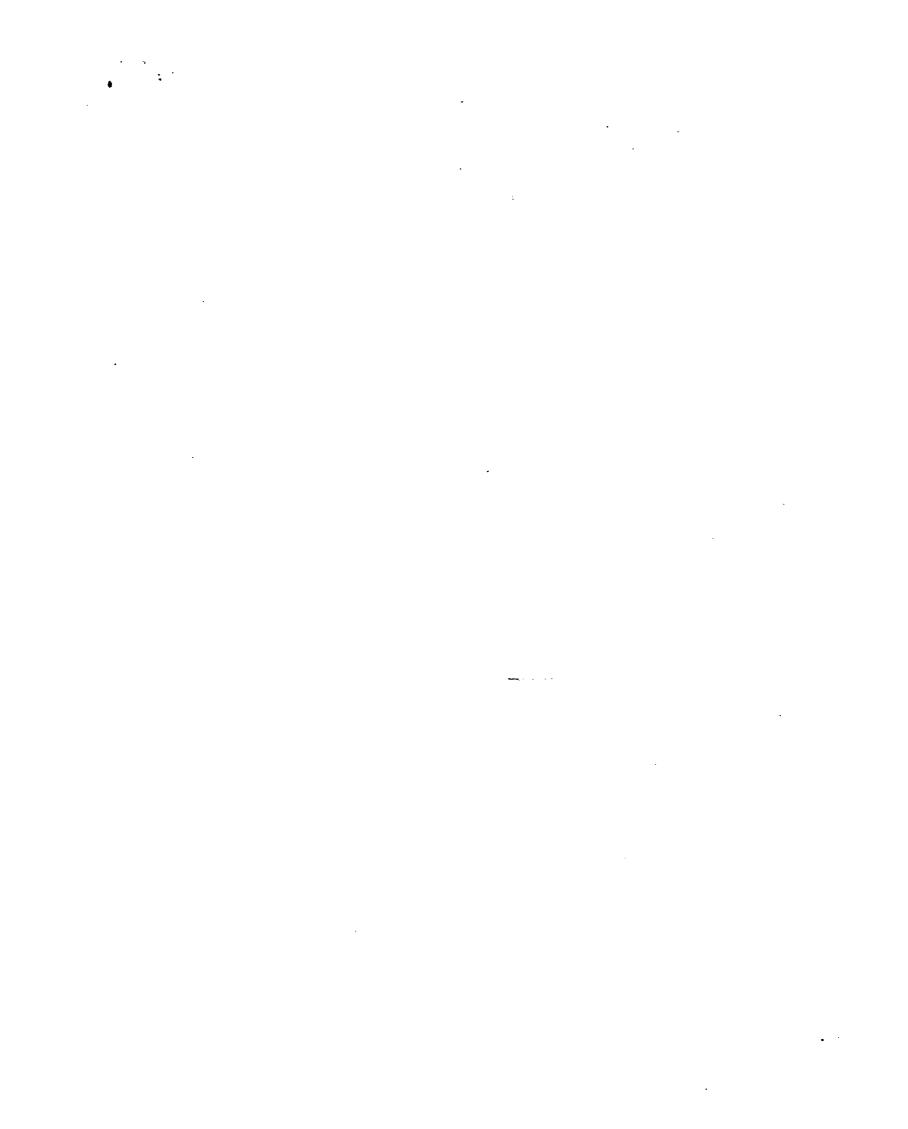

|  |  | - |
|--|--|---|



